





Le Mont Saint-Michel raconté aux enfants





L'histoire du rocher, de la forêt et de la mer



Les ermites





Aubert dédie le Mont à saint Michel



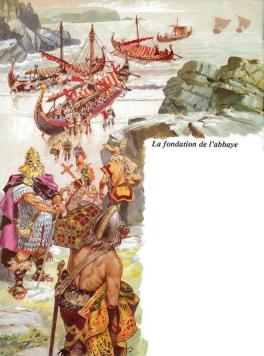







L'âge roman















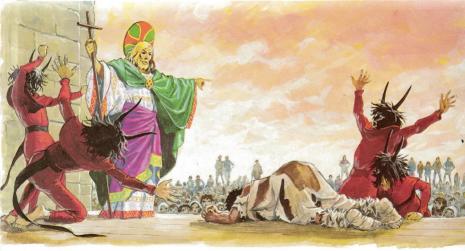











La vie des moines

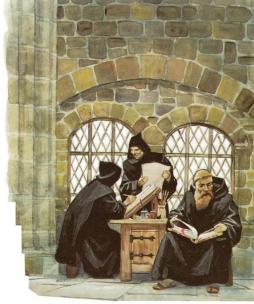











Les miquelots au Mont







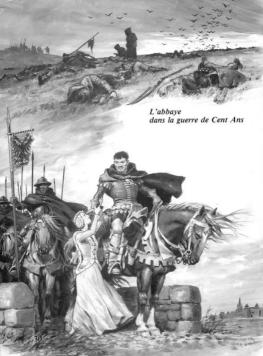









Le siège du Mont



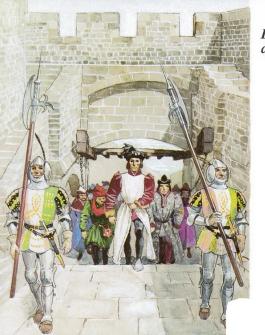

Les chevaliers de saint Michel











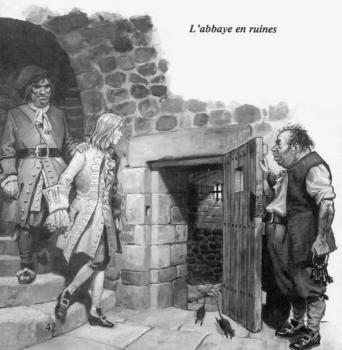











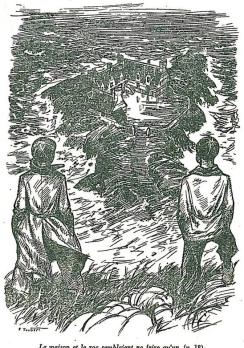

La maison et le roc semblaient ne faire qu'un. (p. 18)



- Quand je t'ai vu au Collège, j'ai compris que ce serait toi. (p. 36)

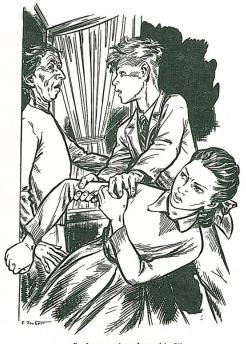

- Bas les pattes, jeune homme! (p. 54)



- L'Audacious! (p. 72)

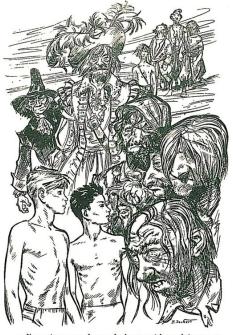

Nous avions autour de nous des hommes réels, en chair et en os.
 (p. 95)



Une haine féroce le soulevait. (p. 107)



- Regarde ce que tu as dans les mains, vieux nigaud! (p. 127)

9 Le Navire du Rêve



...et c'est ainsi que Thomas Pendean revint dans sa maison. (p. 141)



11 Le Navire du Rêve



Pourquoi suis-je dans cette maison? Pourquoi m'appelez-vous Tom?
 (p. 180)

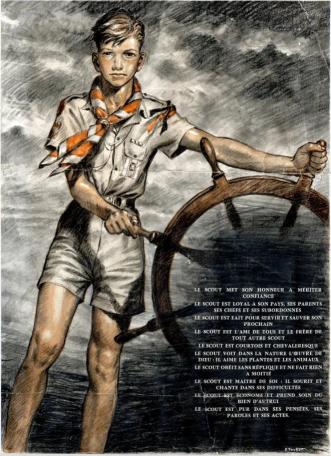



COLLECTION SIGNE DE PISTE



ALSATIA PARIS



Alors le Roi parla.

2 Le Raid des quatre Châteaux



...le concile international des trois Chefs de Patrouille mit au point son projet.



C'est alors que parut Bruno, magnifique, immaculé resplendissant.

3 Le Raid des quatre Châteaux







Roland

LES FRANÇAIS
Richard

Robert

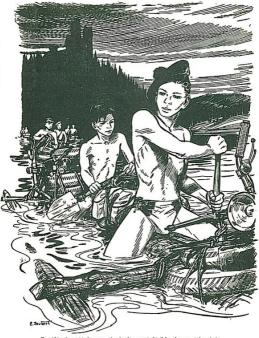

En tête le « Vaisseau Amiral » portait l'équipage irlandais.

5 Le Raid des quatre Châteaux



Conrad, les yeux mi-clos, lui abandonnait sa main. 6 Le Ruid des quatre Châteaux









Bruno

LES ALLEMANDS Hans

Aloys



Leur ami sembla se lasser, s'incliner sous le choc d'une horrible vision...







Alec

LES IRLANDAIS
Pat

Ken



La Patrouille fit halte pour admirer le paysage...

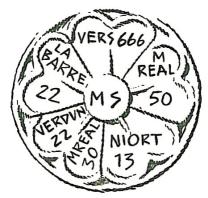



- ... Seigneur ... l'enfant, l'enfant de la Rose-Croix ! ...

10 Le Raid des quatre Châteaux



Au bout d'une heure, les équipes s'étaient égarées...



 Alors, conclut Bruno, — il ny' a pas de raison pour que nous abandonnions la partie...

X. B. LEPRINCE LA NEUVIÈME CROISA ASTIQUE II LA QUÊTE

COLLECTION SIGNE DE PISTE



EDITIONS ALSATIA PARIS

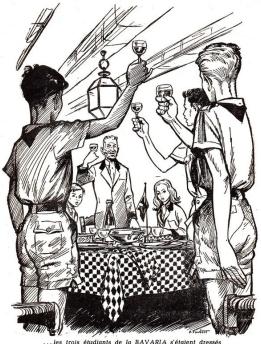

...les trois étudiants de la BAVARIA s'étaient dressés verre en main



Tout à coup, le doigt d'Alec pointa vers un signe minuscule



4 La neuvième Croisade

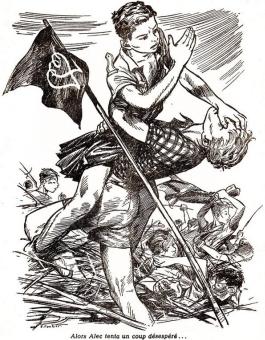

6 La neuvième Croisade

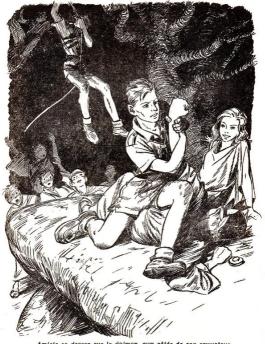

Amicie se dressa sur le dolmen, aux côtés de son sauveteur



7 Le neuvième Gratzade

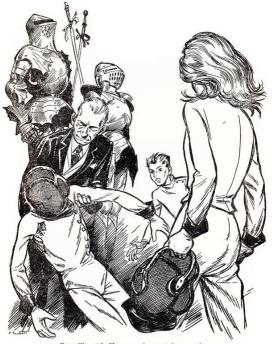

Il vacilla, et le Voyageur le reçut dans ses bras



Simon

Colombe

Jean Ferrer

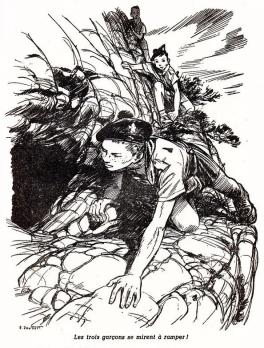



La peinture du Saint Graal de Vicdessos (Ariège) d'après le calque relevé par l'Abbé Glory

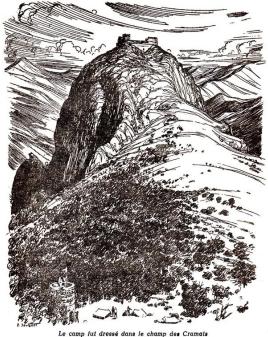



Le cortège se mit en marche à la lueur des torches

12 Le neuvième Croisade

JEAN-FRANÇOIS BAZIN et MIK FONDAL

## La Bible de Chambertin

LES ENQUETES

OU CHAT-TIGRE

EDITIONS ALSATIA PARIS

COLLECTION











— On ferait un fameux bal costumé avec ça au châtrau. (p. 59)



- Mon Dieu la ctej, la clef... (p. 72)



— Les desirs à un désecute soit des ordres, (p. 70)



reported for some apparation, possibility and antique remain (p. 100



- Avouer... avouer quoi? (p. 139)



Les quatre mousquetaires se donnèrent un quart d'heure pour aller boire un pot. (p. 152)



- Police! Voulez-vous nous montrer le contenu de ce paquet? (p. 158)









Le visage de l'Asiatique demeura impassible



-- ...Je voudrais bien que quelqu'un vienne avec moi...





Pylade Grégoriadès



Seppe feignit une violente indignation



Il entr'ouvrit la porte avec précaution



...les deux frères se mirent ensemble à chanter



- Désirez-vous, euh... d'autres renseignements ?

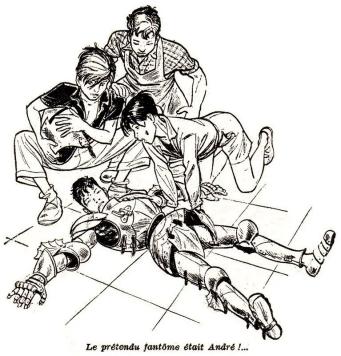



- Oh! L'auto ...



- Une table d'écoute ?

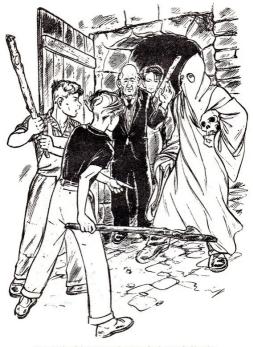

Il se dissimulait sous une longue robe à cagoule blanche...



Les cinq garçons le dév. sageaient, plains de mépris...



- Ah l Te voilà, toi, eh lacheur! D'où c'est que tu sors?



Baptiste porta un toast, et l'on but



Le feu de camp

JACQUES MICHEL

## HUIT SCOUTS sur un bateau



J. DE GIGORD

## JACQUES MICHEL

## HUIT SCOUTS SUR UN BATEAU



Illustrations de Pierre JOUBERT

## COLLECTION "LE FEU DE CAMP Romans scouts publiés sous la direction de ANDRÉ NOEL ET MAURICE DE LANSAYE

J. DE GIGORD, EDITEUR, 15, RUE CASSETTE, PARIS



NOUS ALLONS FAIRE UN BEAU VOYAGE



Hé, fada!



LA MER EST AGITÉE











Nous n'étions pourtant pas encore... malades.



LE VAISSEAU FANTOME









UNE AVENTURE DE MISS HARDING





PREMIERS SOUPÇONS





DANS LE CRATERE DU VESUVE







UN SAUVETAGE INATTENDU



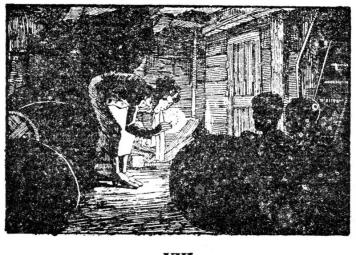

## VIII DE L'ORAGE DANS L'AIR ?



IX VENTS FAVORABLES







DE SURPRISE EN SURPRISE







« BUVONS UN COUP! LA, LA... »

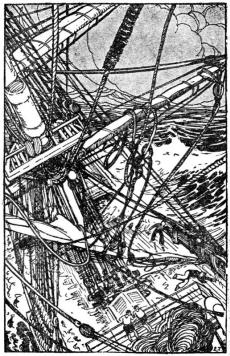



XII UN PASSAGER CLANDESTIN





XIII LE CHIEN MUET



L'OMBRE DES PROPYLEES







XV LES CONFIDENCES DE CORMORAN







## VIVE LA ROUMANIE!



JACQUES MICHEL

## HUIT SCOUTS SUR UN BATEAU











































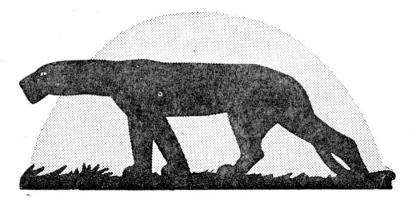



JEAN-LOUIS FONCINE

## BANDE DES AYACKS



COLLECTION SIGNE DE PISTE



ÉDITIONS ALSATIA PARIS JEAN-LOUIS FONCINE

## LA BANDE DES AYACKS



COLLECTION SIGNE DE PISTE



EDITIONS ALSATIA PARIS













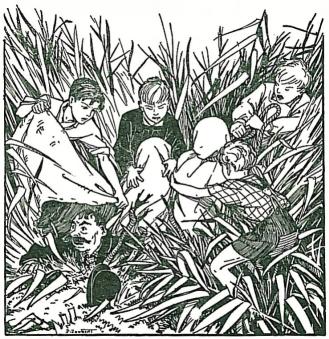

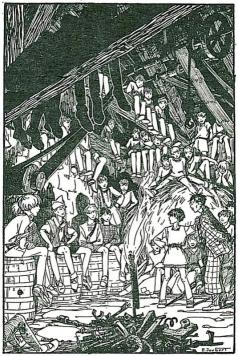





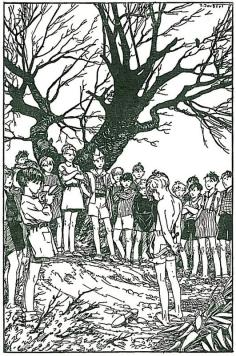























Jean-Louis FONCINE

## LE RELAIS DE LA CHANCE AU ROY







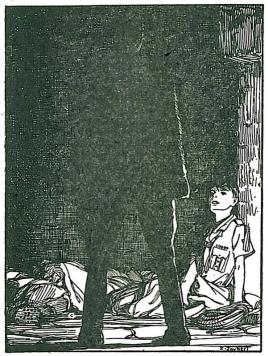

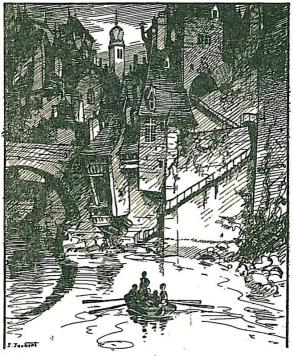

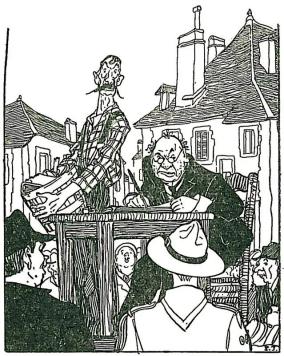











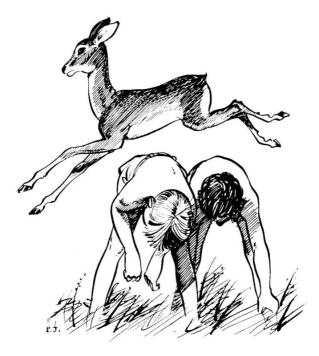

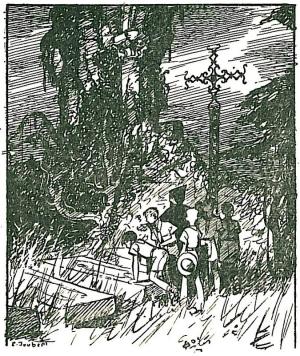

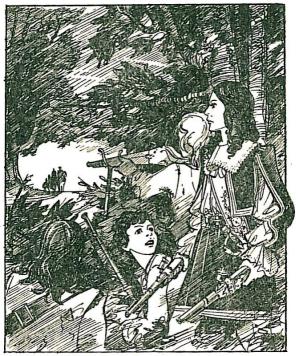





Jean Louis FONCINE et Serge DALENS

## LE JEU SANS FRONTIÈRES









- Comment vous êtes-vous procuré mon adresse? dit Marco. (p. 14)



Les régisseurs, assistants et machinistes se mirent à faire de grands gestes. (p. 27)

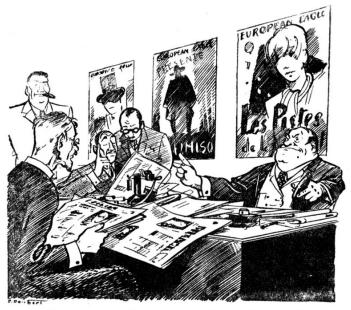

— On ne peut pas dire qu'on ne parle pas de nous! (p. 33)



- Habille-toi et ne bouge pas d'ici! (p. 45)

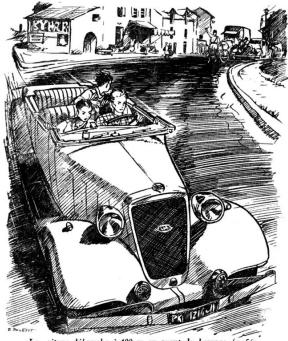

La voiture déboucha à 400 m en avant du barrage. (p. 56)



- Cate, c'est trop fort. Tu écoutes aux portes! (p. 79)



L'adolescent redresse le prisonnier d'une torsion robuste. (p. 89)



- Vous êtes Eclaireur? De quelle Troupe? (p. 109)



Une dégelée de coups s'abattit sur les épaules du malheureux. (p. 127)



- Moi, je mappelle Franz von Falkenberg, dit le garçon. (p. 136)

LE JEU SANS FRONTIÈRES



- 11 jaut garder ses forces à n'importe quel prix! (p. 154)



La trappe s'effondre. Robert bondit. Il était temps! (p. 175)

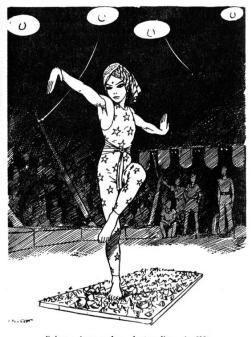

Robert exécuta sa danse des supplices... (p. 210)

14 Le Jeu sans Frontières



-- Crapule! lança Marco. (p. 215)

- Bernard Gerain : à l'éperon d'argent, Ecuyer de France.



GEORGES FERNEY

## **LE CHATEAU PERDU**



SIGNE DE PISTE



ALSATI



























6 Le château perdu.















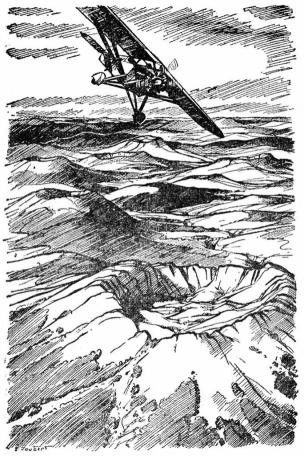











10 Le château perdu.























Alors, au seuil de cette ultime escapade de solitaire, Roland agita la main vers eux, puis, plongeant parmi les broussailles, il disparut dans la nuit...

FIN

## MARION CAHOUR LES CHEVALIERS DE L'ILE AUX PIES



COLLECTION ZIGNE DEPISTE



ALSATIA PARIS





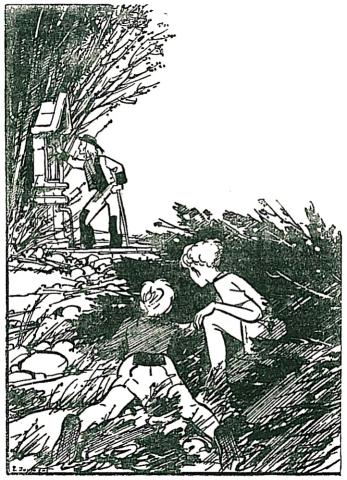















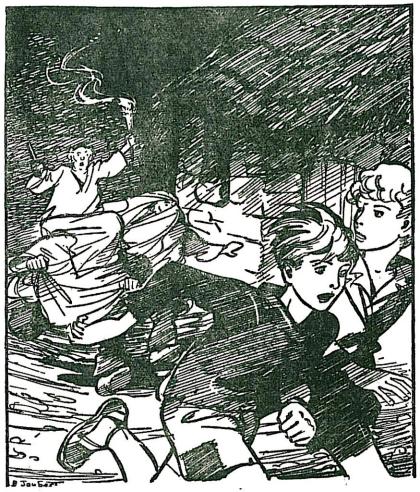





JEAN LOUIS FONCINE

## LE FOULARD DE SANG



ZIGNE DEPISTE



ALSATIA PARIS JEAN-LOUIS FONCINE

## LE FOULARD DE SANG



COLLECTION SIGNE DE PISTE



ÉDITIONS ALSATIA PARIS





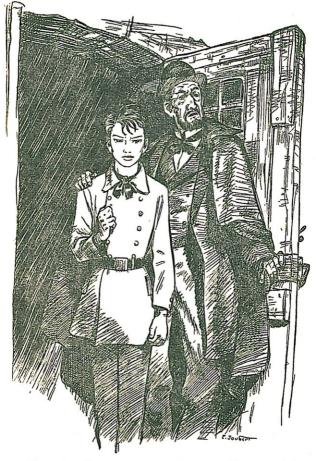

Un grand monsieur avoc une cape sombre, et un adolescent... (p. 16)



 Comme votre père ne veut rien comprendre, on est bien forcé d'employer les grands moyens, dit Buck. (p. 35)

3 Consus du Paya Perdu



- Vasy, Pertuiset, bon sangl... (p. 43)



...Contre la croix une forme humaine, la tête légèrement inclinée sur l'épaule. (p. 52)



La fille dressée, le regard flambant comme une torche de résine faisait face à la meute... (p. 62)









Célestin, l'infortuné poisson rouge, suspendu à la sonnette... (p. 81)





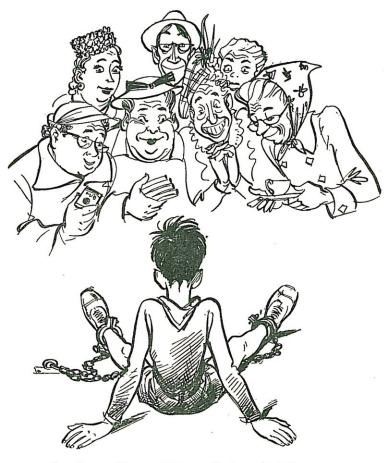

Les mères canadiennes ont toutes rappliqué avec des tartines, des bonbons... (p. 116)

8 Contes du Pays Perdu



Un grand garçon s'était établi debout face au Grand Maître, à l'opposé de la cheminée. (p. 134)



Il attaqua son adversaire si violemment qu'il accrocha la chemise de celui-ci... (p. 147)



 Chef, nous sera-t-il permis de laisser quelques gouttes de notre sang sur la pierre qui recusillit le sang de Vivien? (p. 159)



Lentement les trois couleurs montèrent... (p. 172)

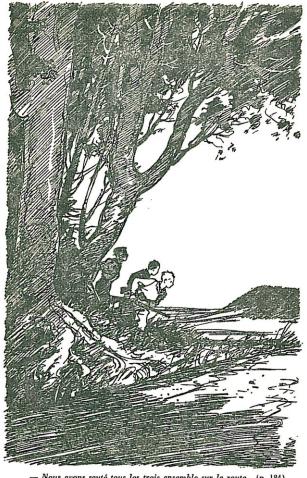

- Nous avons sauté tous les trois ensemble sur la route... (p. 184)



## Le Foulard de Sang

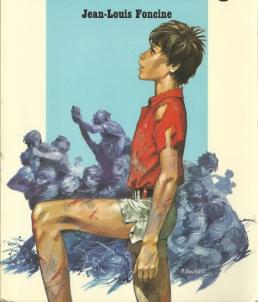

MOREAU-BELLECROIX

## LE CAMÉE DE L'EMPEREUR



COLLECTION
SIGNE
DE PISTE



ÉDITIONS ALSATIA PARIS



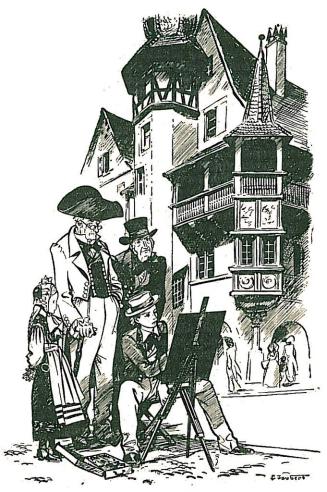















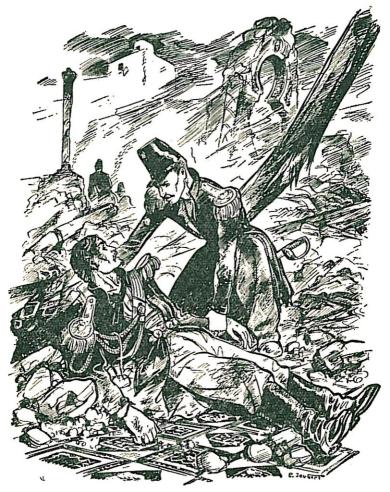

SI VOUS AIMEZ: Les récits d'aventures

Les découvertes mystérieuses

Les luttes héroïques et chevaleresques

LISEZ LES ROMANS DE LA COLLECTION

#### SIGNE DE PISTE



### SIGNE DE PISTE

est sans conteste LE PLUS BEL ENSEMBLE d'ouvrages pour la jeunesse de notre temps. Des récits palpitants, d'une haute tenue littéraire, des illustrations réellement artistiques, une présentation soignée sur papier de qualité sous jaquette illustrée en 4 couleurs, assurent le permanent succès de

LA COLLECTION PRÉFÉRÉE DES JEUNES

65 TITRES DISPONIBLES

EDITIONS ALSATIA, 17, RUE CASSETTE, PARIS 6e

Age 12-16 ans

LABAT

## Le Manteau blanc

· LE MANTEAU BLANC

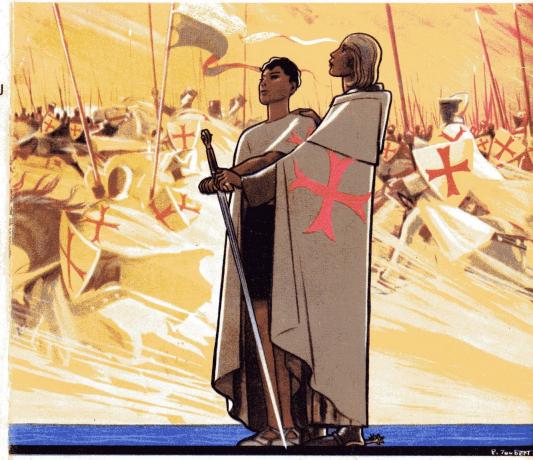





ALSATIA PARIS COLLECTION SIGNE DE PISTE



ÉDITIONS ALSATIA PARIS

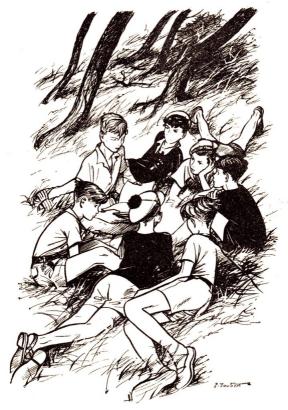

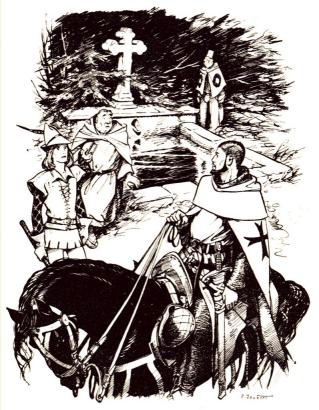

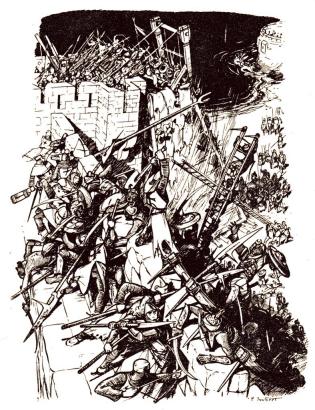







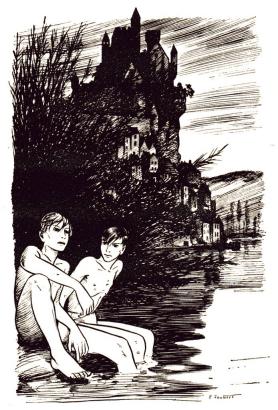







JEAN-LOUIS FONCINE

# LES FORTS ET LES PURS



COLLECTION SIGNE DE PISTE



ÉDITIONS ALSATIA PARIS







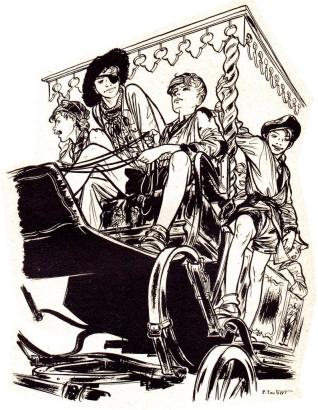



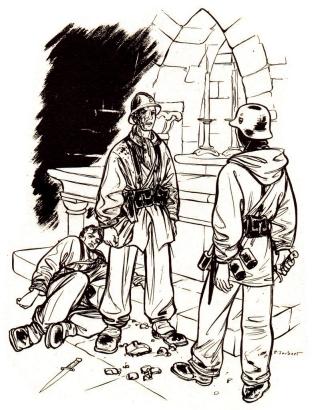

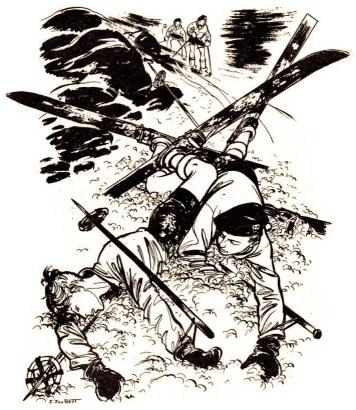









## Les forts et les purs

Jean-Louis Foncine

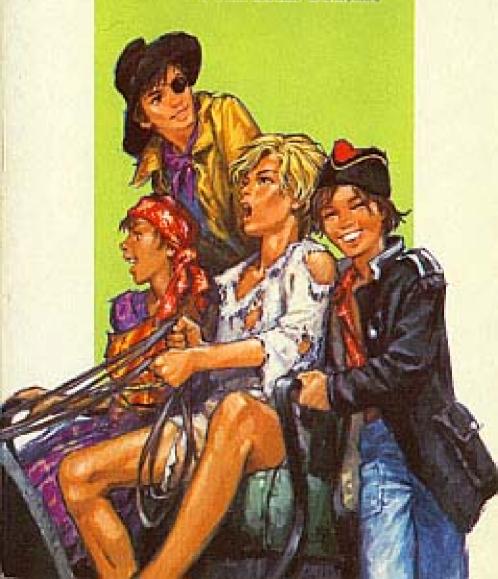

SIGNE DE PISTE

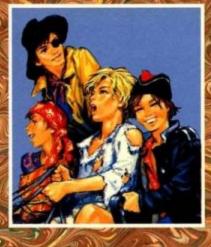

## LES FORTS ET LES PURS

JEAN-LOUIS FONCINE



#### ANDRÉ GARBIT







LES ÉDITIONS SCOUTS DE FRANCE





## MICHOU

DES GAZELLES









LA FETE DE MICHOU





MICHOU SE FAIT VIEUX







LA LUMINEUSE B. A. DE MICHOU



L'HUILE DE FOIE DE MORUE DE MICHOU





ET SES ENNEMIS





### MICHOU FAIT DU SECOURISME





LE TAXI DI MICHOU





LA VACHE D MICHOU





LE PRESSENTIMENT DE MICHOU





# MICHOU DECOUVRE

UNE NOUVELLE INDUSTRIE DE PATROUILLE







LE MOIS DE MAI DE MICHOU







#### MICHOU INSTRUCTEUR



ET L'AILE DE POULET



MICHOU, QUAND MEME!





LE MENSONGE DE MICHOU





**MICHOU** 





# LE CHOCOLAT DE MICHOU





MICHOU
ET NOTRE-DAME-DES-SCALPS



## MICHOU PREND DE L'ELAN





#### L'EXCEDENT DE BAGAGES DE MICHOU





### LA PREMIERE CIGARETTE DE MICHOU





MICHOU ET LES COURANTS D'AIR



#### MICHOU FAIT PENCHER LA BALANCE (Hiver 1940-1941)





# MICHOU

MICHOU SAUVE L'HONNEUR



COLLECTION JEAN-FRANÇOIS

YVOI

YVONNE GIRAULT

LA

**HORDE** 

EDITIONS FLEURUS

GAUTIER - LANGUEREAU





Le sabot du cheval souilla la soie de l'étendard mongol.



Une rage intense brûlait dans le cœur de Timour-djin.



— Ce cheval est rapide et sûr; il t'emportera en sécurité.



Timour-djin s'arrêtait dans les yourtes des principaux guerriers.



Borchu guida son ami vers la yourte de son père.



Les rues de l'ordou étaient pleines de guerriers en armes.



La caravane mongole se remit en marche vers l'ordou.



Nombreuses sont les légendes qui racontent la terrible lutte...

... que Timour-djin soutint contre les Kéraïtes.



Un des loups s'enleva d'un bond vigoureux et retomba sur la croupe du cheval.



La caravane avait franchi les pentes sauvages de l'Afghanistan.



- Viens dans ma tente.



- C'est un des mandarins de l'Empereur.



On arriva aux portes de Yen-King.



Le groupe pénétra en tumulte dans la salle.



- Djuci! Reviens à l'instant.



Sans coup férir la horde avait pénétré dans le Cathay.





L'on vit apparaître des caractères gravés au feu.



Bêtes et gens glissaient et patinaient péniblement.



Des béliers battaient les portes de la cité.



Un même cri jaillit d'un millier de poitrines.

## SCOUT 4' Année - N' 91



RENTRÉE



Guy de LARIGAUDIE.



Sur l'Orient-Express



Uu Turc sur son âne



Une Mosquée d'Asie-Mineure



leannette en mauvaise posture



## COMMENT SE PORTERONT LES CHAPEAUX CETTE ANNÉE



Quand je me vis confier cette page de la Tenue, je fus, je vous l'avoue, fort perplexe, et mon embarras ne fit que grandir devant la terrible feuille de papier blanc. ...Pourquoi ne pas commencer par la tête et finir par les pieds... le m'explique.

Montrer comment l'on doit porter le costume scout en débutant par le chapeau, en passant par la culotte et en clôturant par les souliers...

J'en fis part à mon ami Pierre Joubert, et il fut décidé que nous partirions ensemble faire un voyage imaginaire (ou plutôt un retour en arrière), dans la mode de l'an passé, afin de mieux souligner à vos yeux toutes les détestables manières, sous prétexte d'élégance, d'abîmer notre chic tenue.

Disons qu'en général, les chapeaux se sont portés très négligés la saison dernière, et rappelons quelques-unes des formes qui ont fait fureur à Paris et ailleurs.

« Cloche » en feutre pâle, sevant au possible pour les visages larges, agrémentée d'un gentil lacet-ficelle qui fait penser à une courroie.

« Mousquetaire », feutre très souple, relevé sur le devant et dont la coiffe décousue intérieurement dépasse cà et là. Négligé délicieux qui s'est beaucoup porté pour les promenades matinales.

Pour les cérémonies de l'après-midi, le genre « Auréole » fut très recherché. Porté très en arrière, ce l'eutre rigide au possible, donnait un air de suave candeur.

Dans les sorties ordinaires, on rencontrait bien souvent cette forme aux bords régulièrement relevés et que l'on baptisa avec beaucoup d'à-propos, « Réservoir ».

En voyage, tous les scouts élégants portaient « Jamboree ». Mille petites choses drôles en agrémentait la sévérité première.

Je ne crois pas inutile non plus de rappeler le fameux « Police Montée », à qui la si large courroie donnait un charme si cocasse.

Lecteurs attentifs, tournez sans plus attendre cette page déjà si vieillotte de la mode défunte, et écoutez CE QUI DOIT SE PORTER : Feutre naturel de couleur franche (surtout pas brune ni jaune), à bords rigides

sans excès, courroie de beau cuir large de deux centimètres, ni plus ni moins; lacet noué élégamment sur le devant et formant serre-tête. Détails curieux qui nous amuseront : Coiffe intérieure cousue et enrichie de vos initiales, ou même de votre nom. Sur le devant et au-dessus de la courroie, croix potencée étincelante de tout son émail. On dit que les grands magasins s'apprêtent à mettre en vente un modèle répondant à toutes les exigences dont je viens de vous entretenir; mais l'attente pouvant

être longue, je vous donne en post-scriptum quelques recettes vous permettant. à peu de frais, de mettre votre vieux chapeau au GOUT DU JOUR. Monsieur CASTOR. POUR REFAIRE LES COINS D'UN VIEUX CHAPEAU : Mouiller copieusement la

coiffe avec une éponge, pincer les quatre plis avec des épingles à linge ou des pinces à

dessin et laisser secher dans cette position toute la nuit. POUR AVOIR DES BORDS RIGIDES : Laver sérieusement les bords du chapeau avec brosse et savon, bien rincer et bien faire sécher. Laisser dissoudre 100 grammes de

gomme laque dans un quart de litre d'alcool à brûler; au bout de trois ou quatre heures, un dépôt pâteux et brunâtre se déposera au fond du récipient, laissant surnager un liquide Jaune clair et transparent; verser soigneusement ce liquide dans un vaste plat en ayant soin de n'y pas mélanger le dépôt: faire tremper les bords du chapeau dans ce liquide qui s'imbibe rapidement dans le feutre; ne laisser aucun endroit sec. Faire sécher le chapeau pendant cinq ou six heures en plein air afin que l'alcool s'évapore complètement; donnez-lui alors une légère ondulation afin qu'il ne soit pas par trop rigide et votre chapeau, imbibé de gomme laque,





(m reservour



résistera à toutes les intempéries.



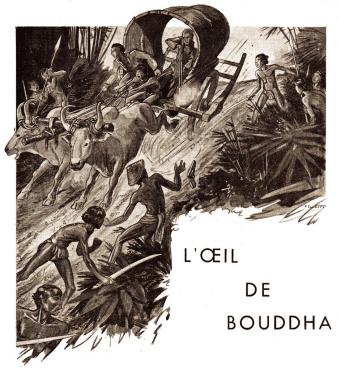



## Y A DU TANGAGE

Ce chant, qui connaît actuellement la grande vogue dans beaucoup de Troupes et Meutes, a une particularité : il n'a pas de fin. Aussi faut-il recommencer sans cesse. Mais alors qu'il se chante au début sur un rythme lent, on accélérera à chaque reprise et cela tant qu'il y aura du souffle...

Le rythme s'accompagne d'un balancement latéral du corps, les bras étant posés sur l'épaule des voisins, ce

balancement suivant par sa cadence l'accélération de la

A DU ROULIS

mélodie.

Ne pas avoir peur de bien scander ce chant :

Y a du tangage, y a du roulis,

Y a des coups d'chien, y a d'la tempête

Mais quand on n'est pas des mauviettes

De tous les métiers c'est le plus joli...

IX. W.







Je recense mes phatangettes, Je me sens tout endolori Et sur les os de mon squelette Je fais mes comptes du lundi. Pour ne pas nous fourner les pouces, Nous irions jouer dans les bois... Mais quand j'aurai perruque blanche, J'évoquerai le temps jadis. Je me souviendrai du dimanche Sans me rappeler du lundi. Lecteur, en parcourant ces rimes, Tu ne m'auras guére applaudi. J'ai une excuss légitime: Je les ai faites un lundi!...





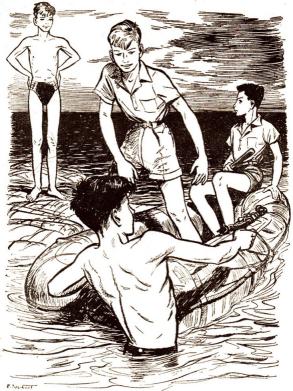

« Salut, Grand Chef, bonne traversée? »



Gilles était plus calme, presque immobile, à présent, sous la pression des mains



Gilles pénétra dans la pièce à demi; il saisit un ballon...

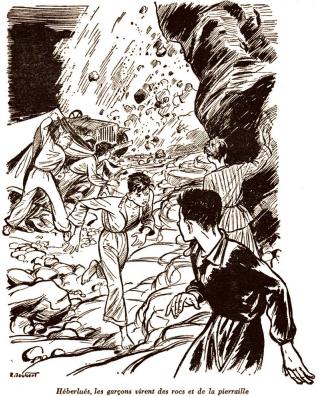

Héberlués, les garçons virent des rocs et de la pierraille s'abîmer dans les gorges...



Ils regardèrent dans la direction indiquée par Jean-François



Les Raiders comblèrent la faille au moyen de pierres prises dans un éboulis voisin



L'un derrière l'autre, les garçons se laissèrent glisser au fond...



Les quatre autres entassèrent des fragments de rocher, clôturant l'entré6



Un homme était là, couchée par terre, recroquevillé, misérable



D'un cercle de collines, la cité descendait au fond d'une mer de palmes

12 Le Vent sauvage



Alsatia Paris

SIGNE DE PISTE



ALSATIA PARIS

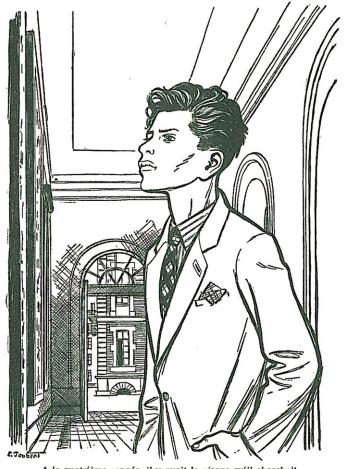

A la quatrième rangée, il y avait le visage qu'il cherchait.



— Tu as réussi à l'expliquer le coup de l'invitation?...



Tous les gosses se chamaillaient pour approcher les Français.



Je vais vous présenter à mon frère...



Il était évident qu'un complot se tramait.



- Ben mes agneaux, on va être chouettes là-dedans!

5 Le Glaive de Cologne

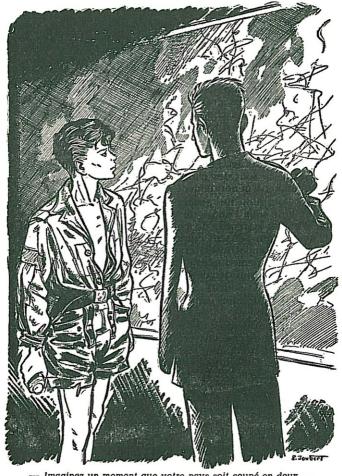

- Imaginez un moment que votre pays soit coupé en deux . . .



Le peur Allemand, attaché comme lui, dormait...



- Nous étions encerclés par les flammes.



Saisissant un tison éteint, Olivier se mit à barbouiller le torse de son compagnon.

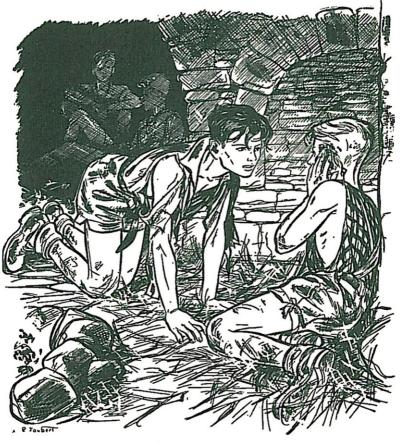

- --- Wolfgang, il faut que tu répondes à une question, à une seule...
  - 9 Le Glaive de Cologne



 Laisse-moi mettre ce disque. Cette musique n'appartient à personne.



Ils marchaient entre les nuées mouvantes comme entre des draperies d'honneur...



C'est bien ce que vous avez fait là, Karl I...



— Le voilà le magnitique symbole : la force au service de l'amour l . . .









Fred rougit de joie aux félicitations du chef.



- Que veux-tu? dit le chef.



Marc la pousse jusqu'en haut du raidillon.



Tout occupé à son pansement, Alain ne lève pas les yeux.



— Ohé! là-haut! ce que vous avez l'air sérieux!



A deux cents mètres de là, une voiture était arrêtée.



- Vite, il faut prévenir N. K.



Chacun des Cerfs emprunte les jumelles.



Alain raconte l'épisode du château fort.



Gérard s'est courbé pour s'enfoncer sous la voûte.



Ils n'hésitent pas à se jeter à plusieurs sur un seul scout.



Hérisson, plus malingre, plie sous la sienne.

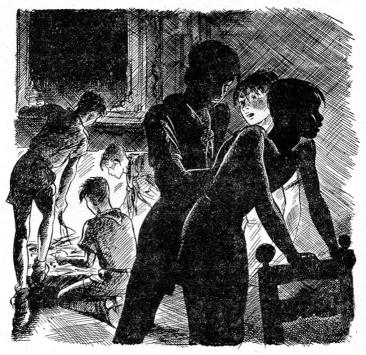

Il frictionne le torse nu de Pierre.



- On ne peut vous en vouloir; vous avez eu de grands malheurs.



Nous avons trouvé une vieille caisse pleine de bouquins anciens.



Il signe d'une croix entourée d'un cercle.



Subitement, le spectacle commence.



Une flamme lécha son mollet.



N. K., alias Edouard Tarot, est assis sur un rocher.



Hérisson entame un travail minutieux.













Il se trouva placé à quelques pas de l'échafaud



« Je jure de donner, si Dieu veut, ma vie, pour la Religion et pour le Roi! »



Le soir même ils partirent à franc étrier vers l'armée d'Anjou



Le cerf buta et fit un écart contre la monture de Jean-Marie



Yves et Florent avisant un canon républicain abandonné...



« Votre fils sera ici incessamment, Monsieur... »



Gilles pâlit et chancela



Et le jeune garçon jouait sans se lasser



« Monsieur d'Elbée n'a pu tout vous dire, mes amis... »



«On est de noce les gars?»



« Nous arrivons, la côte est en vue à babord... »



« Vous m'en rendrez raison », s'écria-t-il en tirant son épée



Un second coup de canon brisa net le mât de misaine



Il le porta près de ses compagnons



« Je vais te tuer de mes mains! » aboya Carrier



« Le lendemain nous surprîmes un groupe d'incendiaires... »



Le visage d'Etienne était d'une impérieuse sérénité





JEAN LOUIS DUBREUIL

## Expédition de Secours

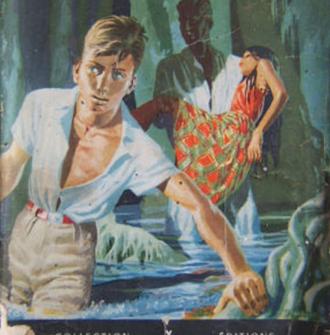

SIGNE DE PIS

EDITIONS ALSATIA PARIS



C'était un pauvre fragment de papier jauni, aux bords déchiquetés...



Comme ils étaient deux devant elle, la fillette, d'instinct, leur tendit ses deux mains à la fois!



Des sandales blanches de Bénédicte aux box triple semelle du Chief-Police, il y a maintenant dix pieds alignés sur le bois.



...elle l'a sous son nez, levant deux yeux blancs, énormes et timides.



— Allez jusqu'aux swamps, et rejetez à l'eau cette petite chatte brune...



Jamais encore elle n'avait tenu la barre d'un yacht de si fort tonnage...



Sous le Niagara qui le suffoquait et l'écrasait, il se tordait en convulsions effroyables

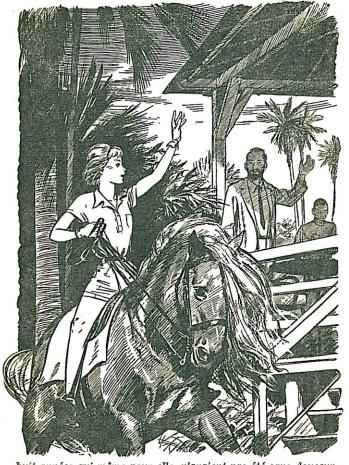

...huit années qui même pour elle, n'avaient pas été sans douceur...



Bientôt, il l'eut à deux mètres de lui, toute droite, frémissante...



...une silhouette en robe claire, assise, les genoux au menton, laissait une de ses mains flotter dans l'eau.

A. G. DE CHAMBERLHAC

## JOSÉ MOHAMED

12-18 661

SIGNE DE PISTE



EDITIONS ALSATIA PARIS



A tour de rôle, les chefs se relayent, pressant sur le dos et le bas des côtes...



3 José-Mohamed



5 José-Mohamed



...leur armée en déroute n'avait plus rien de scout.



du fond des âges...



8 José-Mohamed



De la main gauche, Jos vient de rejeter le drap sur le côté.



Falsant claquer la porte, il partit, rouge de colère, d'indignation.



Au salut de José, Habib répondit par un coup de poing...



Pour Hugues et Jos, il n'y avait plus de « Problème Algérien » : ils s'aimaient.







— Et moi, je te répète que c'est honteux...



- Bon, ben, vous verrez ce soir, bande d'idiotes!...

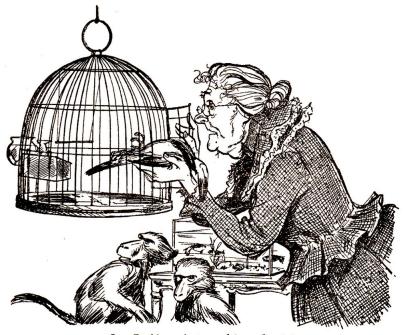

Son Barbican s'est couché sur le côté



Et il se retrouve assis, puis debout sur le faîtage



Man

- Le sous remercie d'être venus - commença Remy d'une voix altèrée.

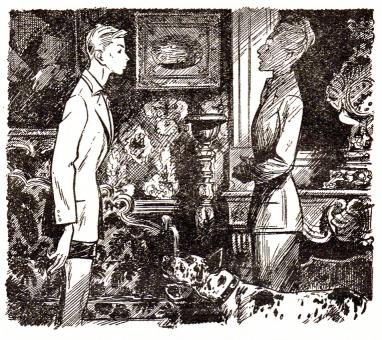

Il y eut un silence. Rémy s'était immobilisé...



— Beau coureur d'aventures, fit Rémy, — vas-tu nous dire pourquoi tu étais là-bas?



M<sup>ue</sup> Fleure vit, et s'évanouit. La précieuse Médaille du Mérite roula dans le sable

7 La Hache et le Rec



Visiblement perdus et triturant les lassos, ceux-ci imploraient des yeux les secours du ciel



Les trois garçons s'assirent côte à côte sur le canapé



La mêlée fut bientôt comparable à celle du dimanche, aux grilles municipales



Une souche. Et la pierre qui n'est autre qu'un fragment d'antique meule à moulin



...une formidable explosion secoua l'air, illumina la rive jusqu'au pont



Claude avale sa barquette au Kirsch, et plisse celui de ses yeux qui n'est pas au beurre noir



Les deux garçons le dévisagèrent, Jean-Claude interdit, Denis incrédule

Bruno SAINT-HILL

## LA HACHE ET LE ROC







L'AVENTURE



DE THORSLINGEN

EDITIONS FLEURUS

EDITIONS GAUTIER-LANGUEREAU





Mon maître sera grandement honoré d'héberger un hôte tel que vous.



Tous deux entrent dans une clairière.



Quel dommage, a-t-il ajouté, qu'il soit ensorcelé par les Romains.



- Salut à toi, fils du Soleil!



D'une voix claire et posée, il lut le texte.



- Voici notre méchant centurion et le brave Paulinus.



Chaque famille entassait ses biens les plus précieux.



- La paix sur toi, fils.



- Es-tu christianus?



Ils avaient pris avec eux le serpent Weltring.



Germuth, assis à terre, discutait avec deux guerriers.



Les Asiatiques avaient fort à faire pour lutter contre le courant.



Un flottement indescriptible se produisit chez l'assaillant.



Gerhardt surprend sur les lèvres du jeune Asiatique une mélopée aux mots étranges.

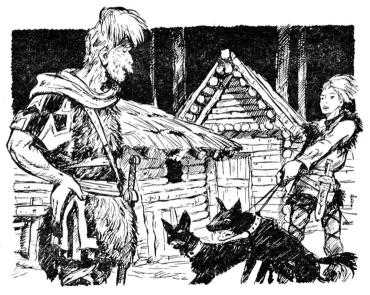

- Tu ferais bien d'aller à tes affaires, Germuth.



Un long cortège venait à travers la forêt.





Les deux amis couraient à perdre haleine.



- Rattrapez-le, mes loups!



- Nos pères ont adoré Thor.



Une nombreuse troupe en marche suivait la vallée du Main.



Wolfram guide les pèlerins depuis Mayence.

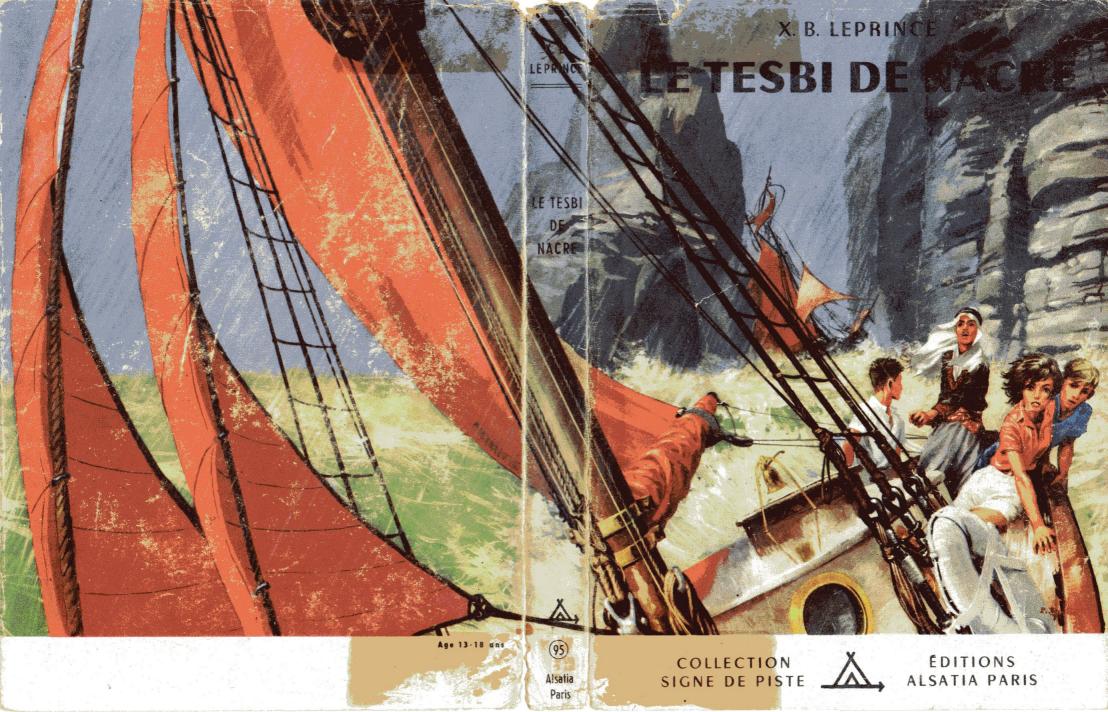

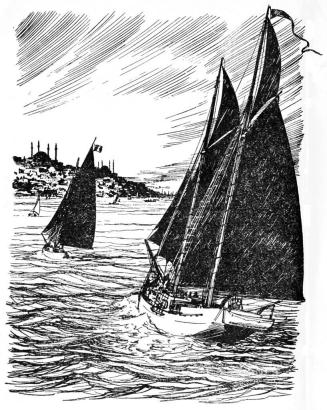



- Sonnet, tu es capitaine d'armes... (p. 16)







A chaque franchissement de vague le sloop s'affaissait. (p. 36)



Les focs s'établirent et l'Altaïr dériva au large du quai. (p. 47)





Le Jason II

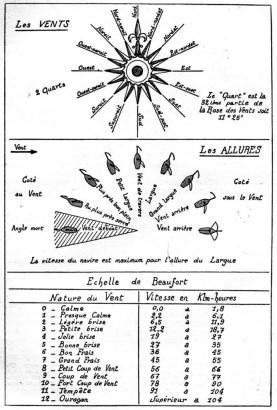

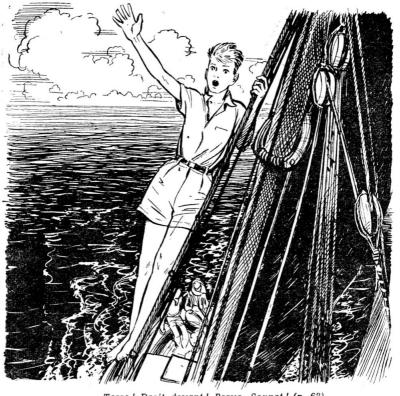

- Terre! Droit devant! Bravo, Sonnet! (p. 68)

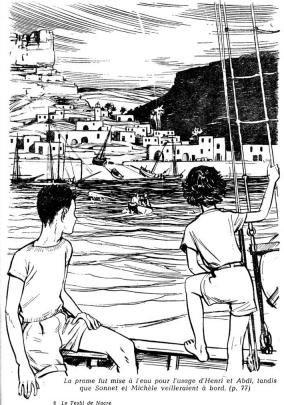





Sur le parvis de la porte entraient deux réis de haute stature.



...liés dans un commun effort, ils émergèrent aux pieds d'Henri...



 Nous sommes Français — dit Henri. Notre bateau est à l'ancre au Port Sacré. (p. 119)



kends-toi, Brouklis! (p. 128)



Côte à côte les jeunes filles évoluèrent au rythme des flûtes (p. 146)

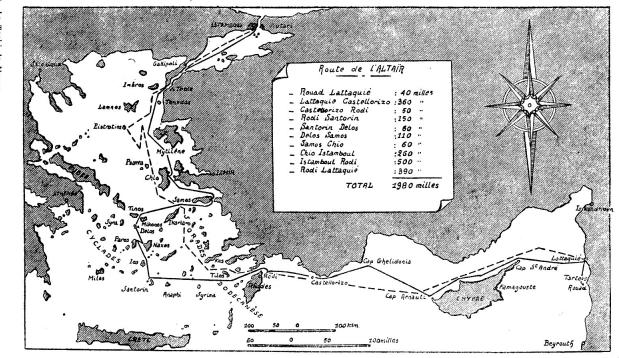

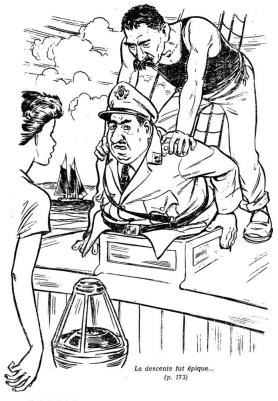

12 Le Tesbi de Nacre



...fou de rage, le Capitaine du Jason lâcha son coup de pistolet... (p. 192)







Bertrand s'appuya au mât, croisa les pieds, et ensonça ses mains dans ses poches (p. 11).

2 Louvs de Met

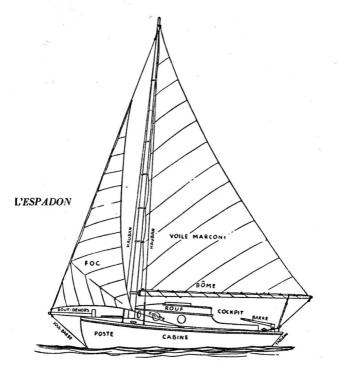



- Va donc, toile à sac! (p. 37)

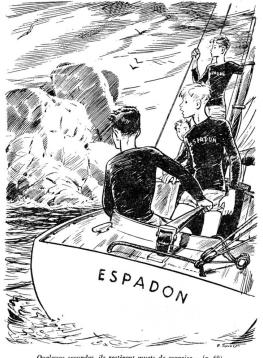

Quelques secondes, ils restèrent muets de surprise ... (p. 60)

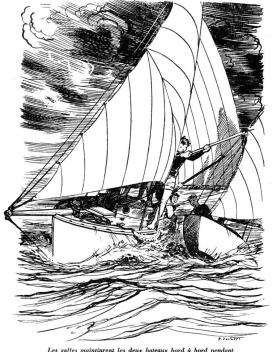

Les gaffes maintinrent les deux bateaux bord à bord pendant qu'il amarrait le Caneton.



- Cette petite est folle! - s'écria M. Fleuriot (p. 107).



Philippe et Bertrand se plongèrent longuement dans les nœuds et les épissures.



Ils furent ponctuels à leur poste (p. 131).



...mettant ses mains en porte-voix, il ne repondit qu'un seul met... (p. 147)



La manœuvre de l'ESPADON



Gildas lui décocha une gifle à lui fracturer le crâne... (p. 159) 11 Loups de Mer



Soudain, un éclair de joie gamine passa dans ce regard (p. 174) 12 Loups de Mer







- Tu cherches quelque chose? (p. 15)

2 La Nuit du 21



- Alors, ce sera un jus de fruits. (p. 32)



— Je t'ai dit que je n'étais pas un copain pour toi. (p. 51)





Roby s'est déchaussé, et dans leau jusqu'aux genoux, il lave les assiettes... (p. 87)



7 La Nuit du 21



— Désolé que vous le preniez comme ça, mais je n'y peux rien. Salut, tous... (p. 109)

\$ La Nuit du 21



- Ah, tu ferais mieux de rien dire à ton frère, y pourrait trouver un empêchement... (p. 117)



Roby éperdu, continuait d'éclairer la scène. (p. 147)



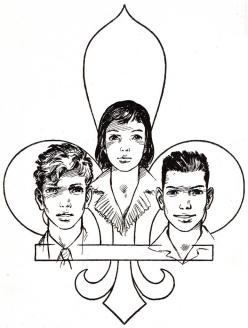

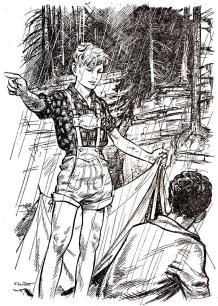

Vous allez venir au chalet, c'est plus simple... (p. 14)



Louis Leroy atterrit sur la selle du premier coup. (p. 35)



Le général Barras aperçoit un adolescent aux cheveux blond filasse... (p. 55)

## 4 Le Chemin de la Liberté



Monseigneur, dit le général, nous sollicitons humblement... (p. 77)



Louis XVII, plutôt amusé par ce déguisement, jouait parlaitement son rôle. (p. 91)

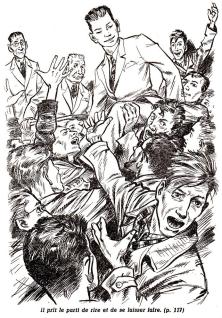

8 Le Chemin de la Liberté



Si le Comité pouvait entendre avec quelle familiarité tous ces garnements s'adressent à leur Prince! (p. 132)



Monsieur, dit-il, j'ai compris... J'ai compris que vous êtes une crapule! (p. 152)

10 Le Chemin de la Liberté



— Louis I... Louis I... J'étais avec toi à Noël... Tu te souviens ? (p. 171)



Louis Leroy, je ne suis plus aussi certain que vous soyez le descendant de Louis XVIII (p. 180) 12 Le Chemin de la Liberté





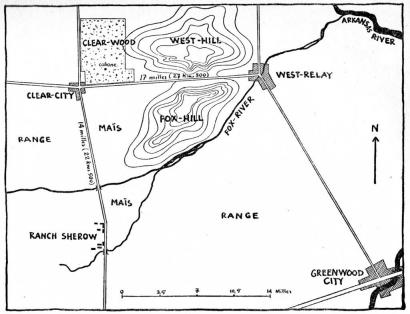



Il sortit de son blouson de peau un long foulard de cow-boy. (p. 16)



- Ah! Tu sculptes toujours tes totems? (p. 24)

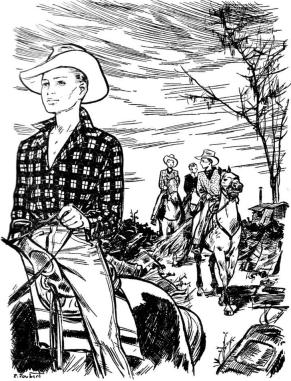

Ils s'engagèrent, à la suite de Billy, dans ce désert de métal chauffé... (p. 31)

3 Billy de West Hill



— Tout ça, tout ça, c'est de l'uranium! (p. 36)

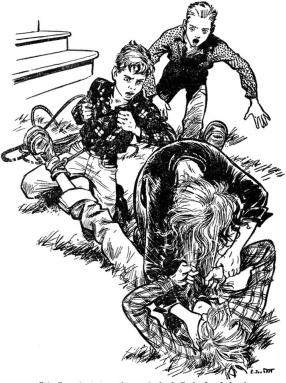

Baby Frog réussit à prendre une jambe de Rucky dans la boucle de son lasso. (p. 48)



A ce jeu-là, Bob est assez fort... (p. 53)



Les garçons coururent vers lui. (p. 69)



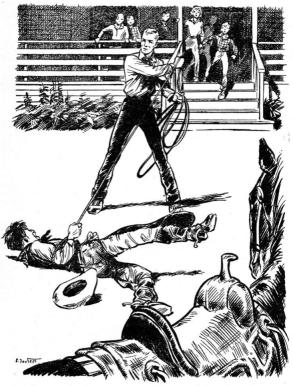

Comme un bouvillon, il se tord, rage à l'extrémité de la corde. (p. 85)



- Qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qu'il y a? (p. 99)



On échoua les canoës sur une grève de cailloux rouges et verts. (p. 102)



Les quatre se jetèrent à l'eau pour amarrer. (p. 131) 9 Billy de West Hill



Rucky hurla de rage et de peur. (p. 135)



Rucky l'envoya mordre la poussière. (p. 138)





Les recherches du mercredi furent aussi vaines. (p. 157)







- Mairesse est le plus mauvais sujet de sa classe. (p. 20)

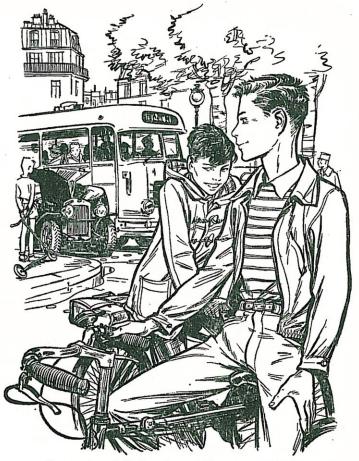

Ils aperçoivent la Vache qui a tombé la veste et mis la tête sous le capot. (p. 42)



1.00



Michel Ange travailla quarante ans au tombeau de Jules II. (p. 75)



Quinze mètres en avant, quinze mètres en arrière... (p. 102)



- Qu'est-ce que je vois? Pégase... (p. 122)



Jean-Claude baissa la tête, se lança en avant... (p. 135)



- Alors, mon gaillard, on essaye de faire régner la terreur... (p. 155)



En deux minutes, tous les garçons furent autour du bureau. (p. 172)



Le voilà! (p. 187)







2 Rue de la Poste-aux-Chevaux



3 Rue de la Poste-aux-Chevaux



« — ...que nous ne regardassions pas, que vous ne regardassiez pas... » (p. 38)



Le Ouist passe de bras en bras (p. 46)



Henry vise à nouveau, tire. Pan! Ding! Touché!... (p. 66)



Il a trouvé le vin à son goût (p. 78)



- On m'enferme! On me séquestre! Le café est froid! (p. 108)



- Douze centimètres de diamètre, Mensieur le Préfet (p. 117)

8 Rue de la Poste-aux-Chevaux



Crac! La porte s'ouvre sous une main ferme (p. 138)



Eugénie lui a ouvert. Bon-Papa l'a accueilli (p. 148)



« — ...Aureum sub oculos tuos existat metallum... » (p. 170)



Anne-Marie a la mauvaise main, c'est connu (p. 178)



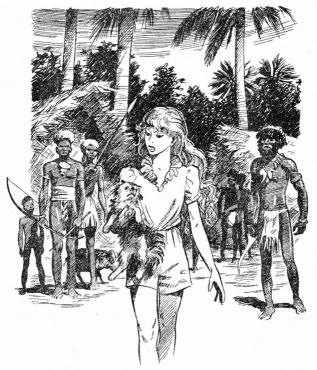



Elle lui tendit l'enveloppe.



— Qu'est-ce que c'est que ça?



- Laissez-moi, j'ai rien fait de mal!

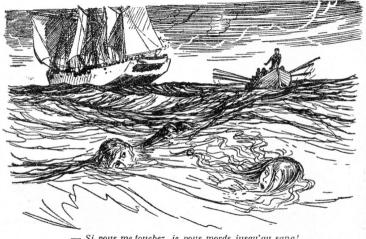

- Si vous me touchez, je vous mords jusqu'au sang!



Sylvestre déjà s'élevait à la force du poignet.



Elle fut douchée, saucée, baptisée.



- Tu as assez absorbé de technique pour aujourd'hui.



L'écoute de misaine a cassé net.



Tous regardaient haletants.



Une barre assez rude en défendait l'accès.



Les légers esquifs se dirigeaient vers le large.



Sidonie s'accroche à l'échelle.



Sidonie était là, elle se chauffait au feu.

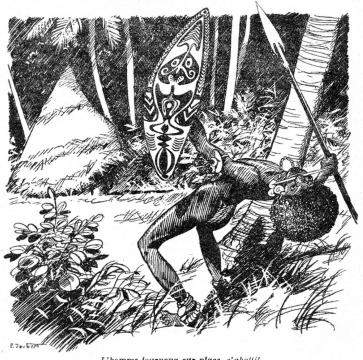

L'homme tournoya sur place, s'abattit.



Nestor, je vous présente ma fiancée.





LES ENQUÊTES DU CHAT-TIGRE

7
LA D.S. DE CREIL







2 La D. S. de Creil



— A l'aide, François l'Enlève-moi tout ça l (p. 32)

3 La D.S. de Creil

LA D.S. DE CREIL

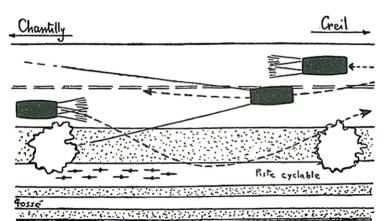



C'est gentil, Michel, d'avoir bien voulu venir (p. 67)



...II allume ses phares en grand, la vache, braque sur sa gauche pour doubler (p. 79)





- Ah I je le reconnais parfaitement. (p. 145)



Madame de Gers apparut, stupéliante, blonde comme le soleil... (p. 162)



L'escogriffe empoigne Jean-Claude par le bras. (p. 172)





## La D.S. de Creil

Mik Fondal









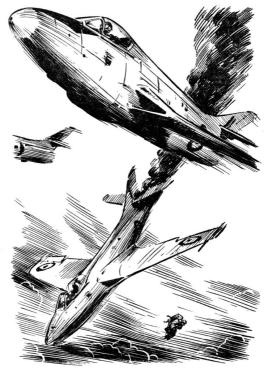

## SABOTAGE À LA BASE





Le garçon s'affaisa de tout son poids sur le ventre. (p. 20)





La vision de l'horreur donna à Johnny des forces surhumaines. (p. 37)



4 Sabotage à la base



Le mioche regardait Johnny, l'air embarrassé. (p. 78)





La chambre de Jack ressemblait à un atelier d'électricien. (p. 90)



— Je vous donne jusqu'à demain soir pour ramener la pièce. (p. 128)

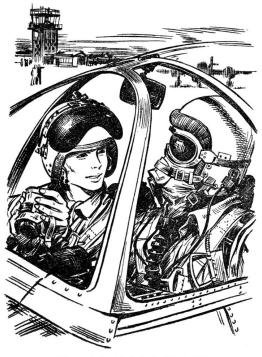

Johnny prit place à la droite du pilote. (p. 139)







Les cinq occupants sautèrent tous à la fois. (p. 179)









JAMBOREE"

LONGUEUR: 134"60 LARGEUR: 17"30 TIRANT D'EAU: 8"25

- ① PONT PRINCIPAL
  ② PASSERELLE
  - 3 CLAIREVOIE DE LA MACHINE
  - PANNEAU DE LA CALE IV
  - 3 PANNEAUX DES AUTRES CALES



L'homme l'avait à peine regardé au passage (p. 22)



Au deuxième voyage le Mackenzie fut coulé, lui aussi (p. 48)



 C'est formidable, murmura-t-il, en regardant le Capitaine avec des yeux illuminés (p. 66)

5 Le Capitaine du Jamborée



...trouva Philippe dans sa cabine qui se séchait un peu... (p. 82)



Sans vouloir réfléchir plus, il se lança dans l'enfer de la plage avant (p. 94)



Notre chaloupe les accosta (p. 149)



— Je vous remercie, Pirenne... (p. 178)

12 Le Capitaine du Jamborée



Il devina comme en rêve qu'on le soulevait du pont et qu'on le jetait dans la chaloupe (p. 191)



Six drapeaux flottant dans la nuit d'été... (p. 203)







Juanita nage avec le poney et nul ne doit la suivre (p. 15)



Mantenant, raconte! (p. 27)



- Pourquoi n'as-tu pas frappé? (p. 39)



- Que veux-tu mon fils! (p. 50)

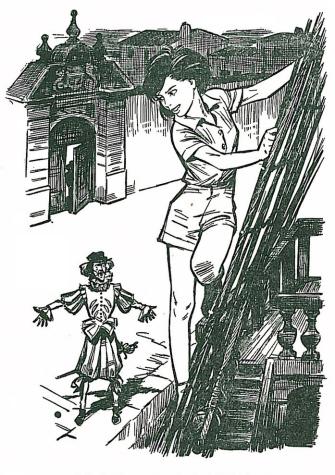

- Je le dirai à votre père, c'est inadmisible! (p. 73)

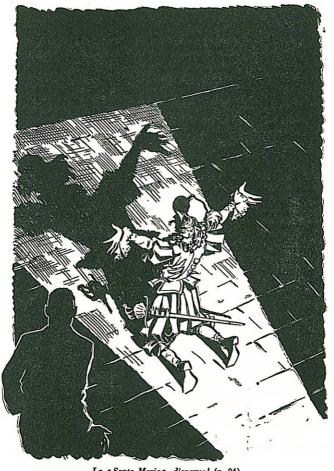

La « Santa Maria », disparue! (p. 94)



- Tu voulais me dire quelque chose... (p. 132)

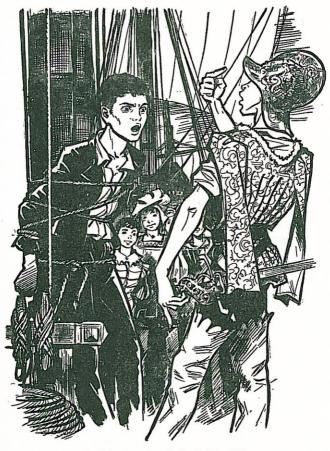

- Maintenant, je suis l'amiral (p. 142)



- Allo, Santa Maria! Qui est à bord du navire? (p. 151)



Elle disparaît dans un hall d'entrepôt (p. 173)



## EN PLEINGEL

PERKING

E. Joubert

EDITIONS ALSATIA PARIS

COLLECTION SIGNE DE PISTE

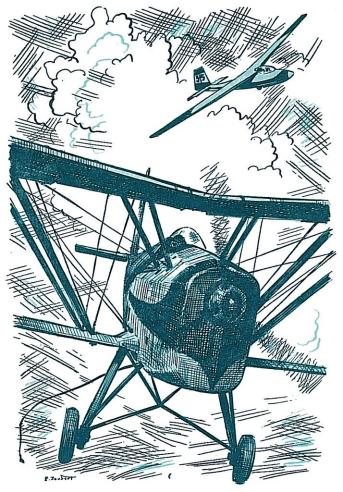



— Si on formait une équipe de foot?... (p. 16)



Et c'est ainsi qu'ils firent une entrée malgré tout triomphale. (p. 30)



Le garçon examina d'un air intéressé les prises de vues. (p. 46)



Les garçons se serrèrent autour du nez du planeur. (p. 67)

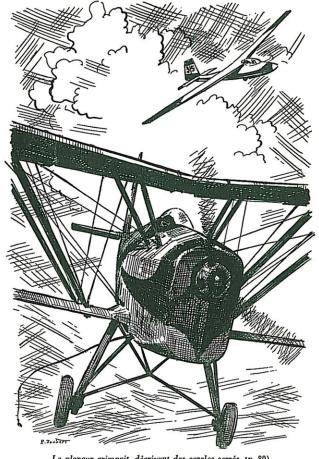

Le planeur grimpait, décrivant des cercles serrés. 1p. 80)



Répartition de la portance sur la section de l'aite.



Il s'est jeté sur Tom pour le rosser. (p. 99)

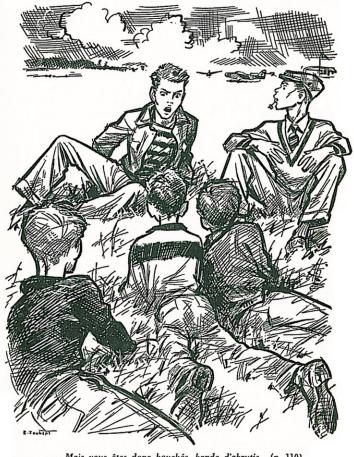

- Mais vous êtes donc bouchés, bande d'abrutis... (p. 110)



- Alors mon vieux un petit effort, vas-y, raconte... (p. 124)



Soudain l'horizontale bascula... (p. 139)

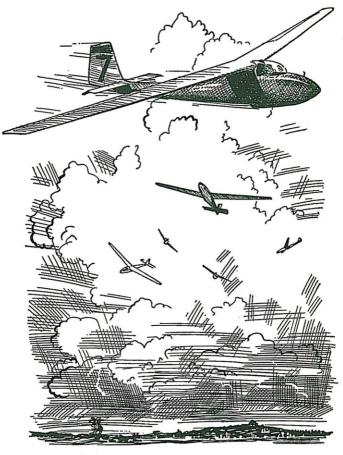

Soudain James fila droit vers le but. (p. 159)

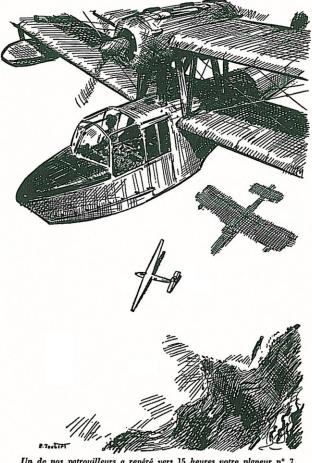

Un de nos patrouilleurs a repéré vers 15 heures votre planeur n° 7. (p. 184)







Entrant dans la mer jusqu'à mi-jambes, elle courut vers le Viking. (p. 16)

2 La Fille du Roi de la Mer



Thierry et ses compagnons de captivité avaient vécu entassés dans les drakkars. (p. 27)



Vite, vite! Thierry perd son sang, il va mourir et il m'a sauvée! (p. 40)

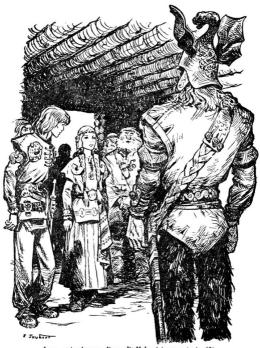

Ie ne crois plus aux dieux, dit Helga à haute voix. (p. 62)

5 La Fille du Roi de la Mer



Je te chasse aujourd'hui du milieu des hommes. (p. 88)



Il détacha sa ceinture à laquelle pendait le fourreau vide. (p. 111)



Rollon, se voyant cerné, réussit à se dégager. (p. 131)





Eric courut à sa rencontre, à travers le marais. (p. 167)

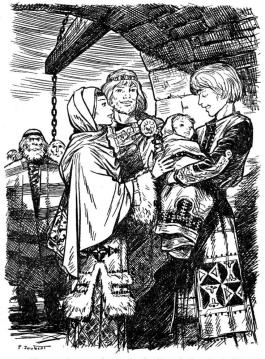

Elle campa le poupon dans les bras de Thierry de Hauterive. (p. 173)





Ce fut une belle journée, vouée à la détente et au chahut. (p. 91)





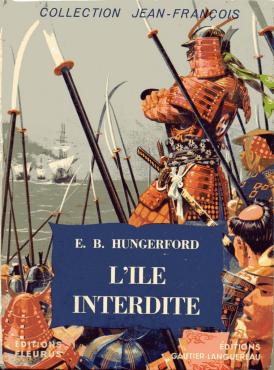





Une demi-douzaine de marins se précipitèrent à bord.



Le Mississipi approchait de Sainte-Hélène,



Il trouva Barry en contemplation devant la planche à nœuds.



- Mon garçon, je ne suis nullement officier.



- Nous serons amis, Sam.



Le jet avait frappé le commandant en pleine poitrine.



La Susquehannah s'y engagea la première...

... et Barry écarquilla les yeux,



Barry remarqua que le Pe-Ching lui jelait des regards singuliers.



On distinguait mieux les redoutables remparts.



Barry, les yeux clos, respirait avec difficulté.



Au loin émergeait une splendide montagne en forme de cône.





L'un d'eux manœuvrait pour se rapprocher de Sam Patch.



Une compagnie de lanciers sorlait de Yokohama.



Tous deux tombèrent, aux prises dans une mélée inextricable.



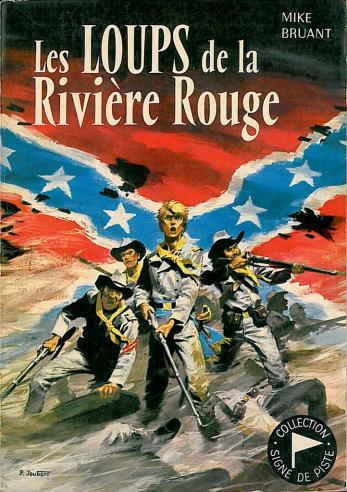







L'enfer se déchaîne autour de la maison. (p. 16)



Un nuage de poussière environne les abords de la Rivière Kouge. (p. 36)



Comment sais-tu cela? (p. 57)

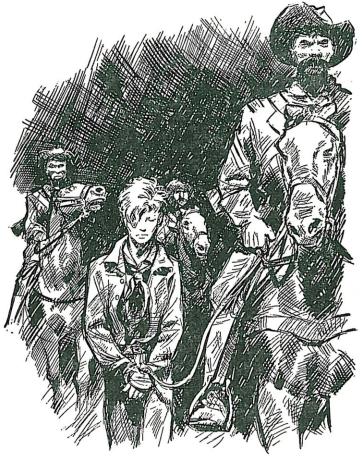

Les Yankees encadrent leur prisonnier qui a les mains entravées... (p. 78)



Vous êtes les Yankees... Le Sud vous détestera toujours. (p. 90)



Mais... c'est un enfant. (p. 106)



Jef enlève Terry dans ses bras vigoureux. (p. 124)



Leur respiration rauque résonne dans le silence. (p. 139)



Le visage ruisselant de sueur ils vont vers Richmond. (p. 151)





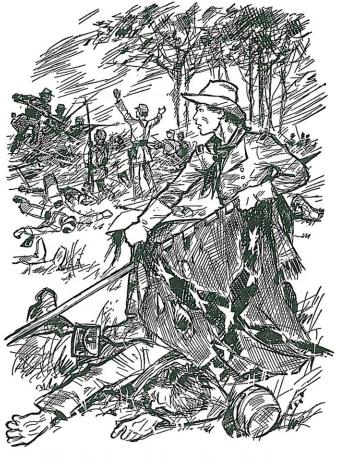

En deux bonds il est près du drapeau qu'il arrache de sa hampe. (p. 162)



C'est un véritable travail de pionniers scouts que les garçons accomplissent. (p. 181)



## PSIGNE DE PISTE

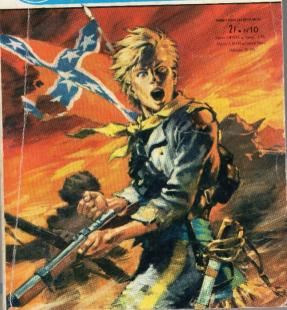

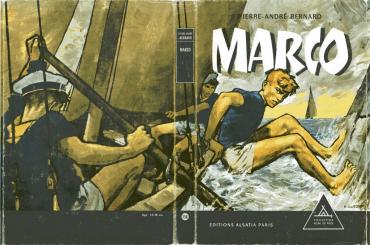







Le garçon résistait de toutes ses forces. (p. 29)



— Hein, ça te regarde, petite vipère? (p. 42)



- De quel droit? (p. 54)



- Tiens, voilà le nouveau... (p. 75)



Le bel imperméable alla prendre contact avec la bonne terre des Flandres. (p. 99)



M. Mouchain l'attendait, adossé à la cheminée. (p. 120)





Des gosses pâles et haillonneux jouaient dans le caniveau. (p. 147)



Et Marco se surprit à être fier... (p. 163)

CHARLES VAUDÉMONT

## FTRESURDE LASONORA





14 12+ 16,5 am (2 anlws)

SOMORA



— Tenez, en v'la un qui voulait absolument faire du cinéma! (p. 20)



Johnny s'arrête médusé de cette réception fastueuse. (p. 29)



On entend un fracas de porcelaine suivi d'un cri de douleur... (p. 40)



Un grand escogriffe a empoigné le jeune pilotin aux cheveux... (p. 58)



Allez, les deux clandestins, travaillez, et plus vite que cela! (p. 67)



Johnny culbute son adversaire. (p. 92)





Le fer grésilla et le garçon se releva d'un bond. (p. 130)



Le pays de l'aventure: le Mexique Nord



Avec un tesson, Johnny commence à cisailler la courroie qui emprisonne les poignets de Tico... (p. 171)



Le lieu est absolument extraordinaire... (p. 179)



## Le trésor de la Sonora

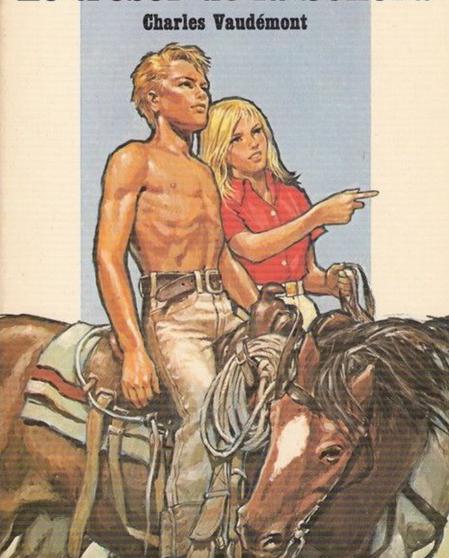



PETER PERKINS

RAFALES
SUR LE
CERVIN

PETER PERKINS

Age: 13-16 ams



EDITIONS ALSATIA PARIS

COLLECTION SIGNE DE PISTE

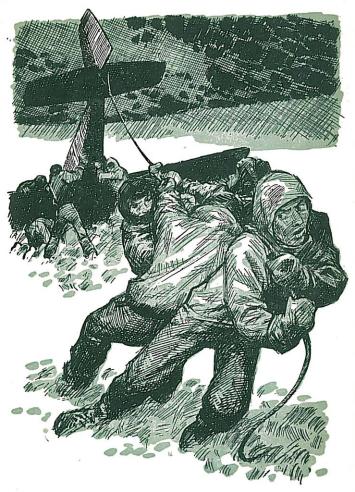

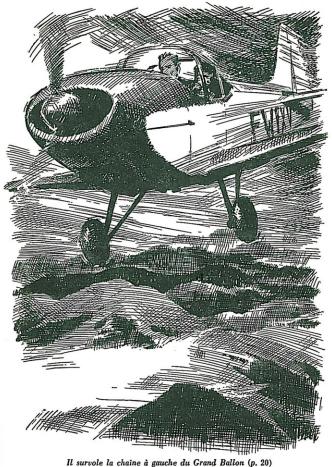

2 Rafales sur lo Cervin



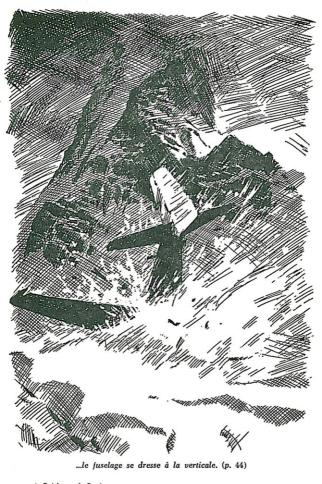

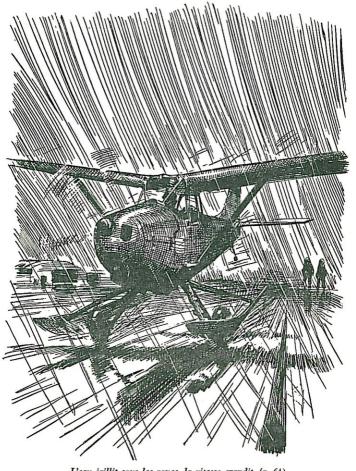

L'eau jaillit sous les roues, la vitesse grandit. (p. 64)



Ce sommet ne mène absolument à rien. (p. 72)



Il devait constamment grimper pour ne pas se faire avaler par la couche nuageuse. (p. 91)

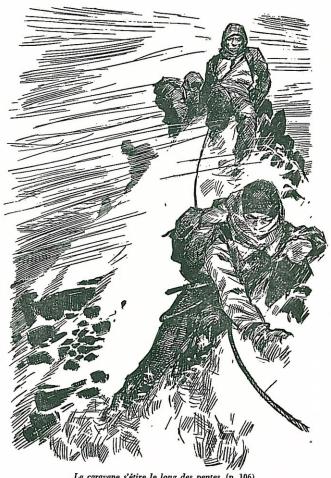

La caravane s'étire le long des pentes. (p. 106)



Comme une araignée au bout de son fil, il pendule... (p. 125)

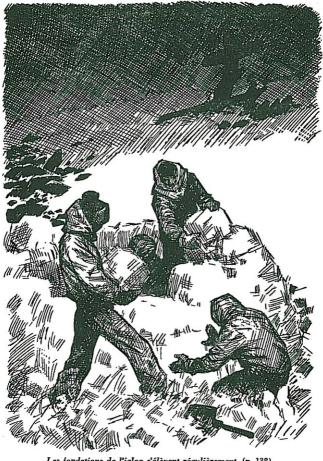

Les fondations de l'igloo s'élèvent régulièrement. (p. 138)

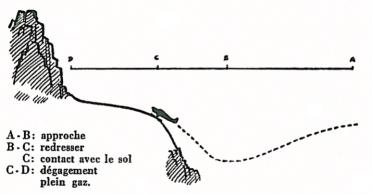



Un Piper PA-18 survole en rase-mottes l'igloo. (p. 174)





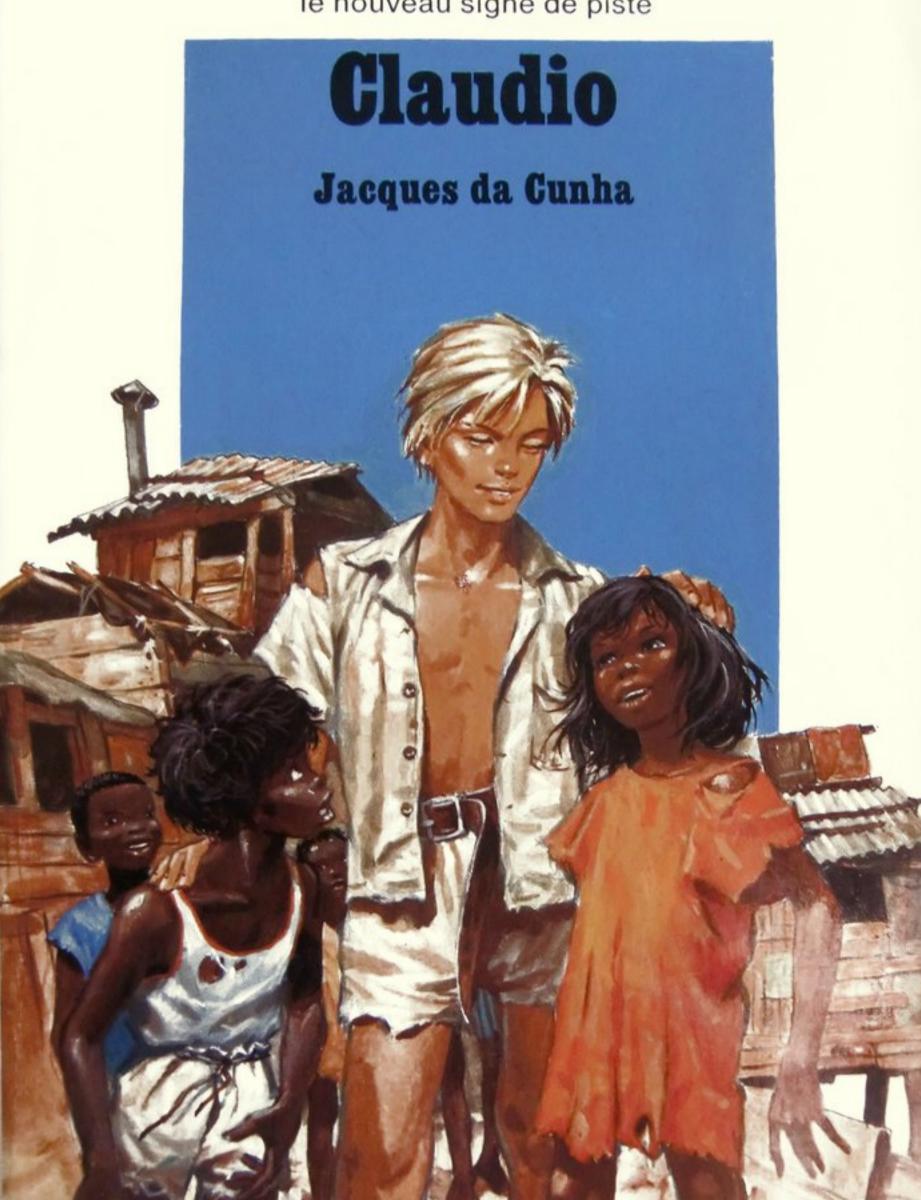



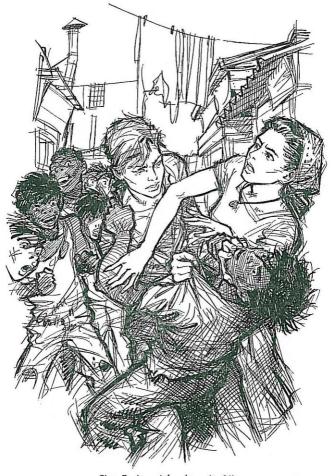

C'est Denise qui les sépare (p. 24)



Claudio se laissa glisser à genoux aux pieds de son condisciple (p.38)



Un type dormait sur le sol (p. 48)



Dioclecio l'avait envoyé rouler sur le lit (p. 60)



Des gosses s'accrochent à lui (p. 80)



Tu les connais ces gens chics? (p. 104)



Ils aperçurent une bande de garçons lancés dans un jeu animé (p. 146)



Lionel juge qu'il est temps d'intervenir (p. 172)



Les garçons sont tous là en slip, montés sur des chevaux non sellés (p. 182)





Claudio, nous venons d'avoir la preuve que tu es réellement Diniz (p. 216)

WOLFGANG ECKE







Le regard de l'étranger semblait fixé sur quelque vision lointaine (p. 20)



- Les Russes ne sont pas loin, ils avancent inexorablement... (p. 30)



L'officier fit un geste: - Allez, emmenez-le! (p. 40)

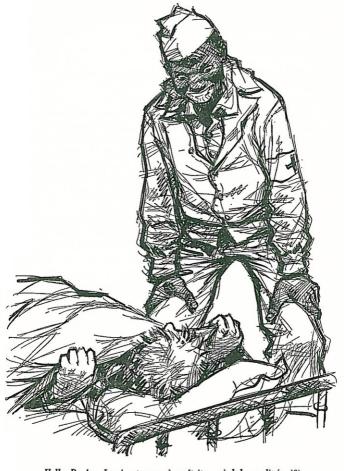

Hello, Boy! — Le gigantesque nègre était au pied de son lit (p. 48)



- Peter, Peter!... Mon père est là! Il est revenu... (p. 66)



Il l'empoignait par le bras et le fourrait sous la grande étagère... (p. 82)



Que restait-il d'humain en ces êtres agglutinés, amorphes?... (p. 96)



— Je veux aller chez ma grand-mère; elle habite Goslar (p. 122)



- Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? (p. 128)



Le regard de l'officier était rien moins qu'amical (p. 144)



A bout de souffle, il atteignit une grand-route (p. 176)



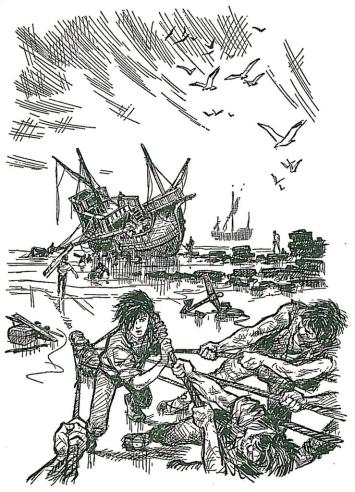



«Tu dois dire Votre Grâce» lui souffla à l'oreille le contremaître (p. 16)



- La Santa Maria est donc un navire de guerre? (p. 36)



Le roi Ferdinand et la reine Isabele finirent pas signer le contrat (p. 50)

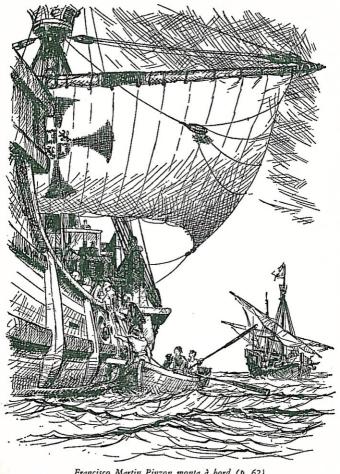

Francisco Martin Pinzon monta à bord (p. 62)

63 LE MARITI



Francisco Martin Pingon monte a bord ( 1 62)



Rouge de colère, il saisit le manche de l'instrument (p. 76



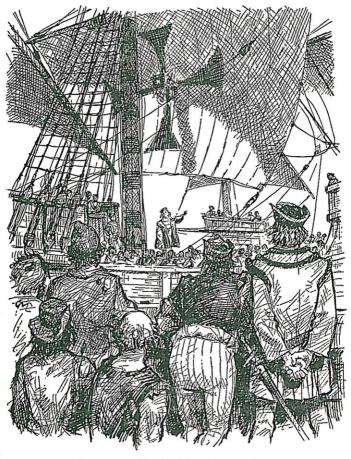

Nous sommes allés plus loin qu'aucun navigateur n'est allé vers l'ouest (p. 104)



Celui-ci prit en main le vêtement (p. 118)



Dès qu'ils arrivèrent sur le pont ils furent immobilisés (p. 126)

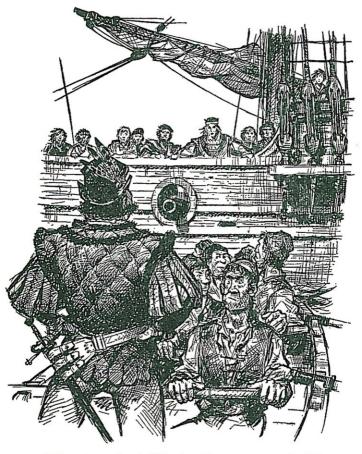

Maintenant assez discuté : libérez immédiatement mes gens (p. 162)



Ensuite on amena les Indiens (p. 176)

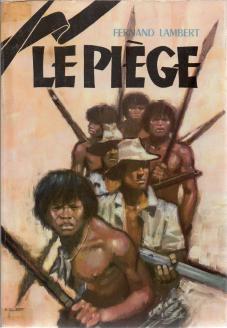



























## Télémik ou Le crime de Mitou





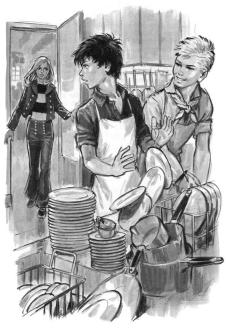











LES AULNAIES - VERSAILLES

ROUTE NATIONALE -185





















































Feu de Camp.





## ATTENTION...

## SUCHARD

Continue et récompense sa collection de 200 images scoutes jusqu'à fin 1939

CHOCOLAT

JUCHARD



# LA VIE fière et joyeuse des SCOUTS



### CHOCOLAT SUCHARD

SIÈGE SOCIAL : 10, Rue Mercœur, PARIS (XI°) — USINES : PARIS et STRASBOURG

# A quoi rêvent les enfants?

Telle est la question que nous nous sommes posée avant de porter notre choix sur un nouveau sujet de collection.

Les enfants révent de belles aventures que vivent des héros chevaleresques à travers les plaines, les forêts et les eaux de belles aventures ou il voudraient courir esu-mêmes.

A une époque où les facultés des enfants et des jeunes gens sont captivées par tant de choses futiles, où leur attention tend à se disperser sans but précis et sans profit, nous ne pensons pas pouvoir mieux faire que leur apporter une documentation mique sur le sociutine, ses troitories et ses chants.

Le Scoutisme permet en effet à la jeunesse de réaliser ses aspirations les plus saines et de parfaire une éducation morale solide.

Faut-il ajouter que nous ne nous sommes pas hasardés sur ce terrain si particulier, sans consulter longuement les chéps des grandes fédérations d'éclaireurs et de scouts. Nous nous sommes en outre survie, pour l'illustration de cet ouvrage, la colloboration d'un artiste toest out tuellent diquell et ab tonal de archet hommage. Roin, c'est la plante autorisité de Madame Marie JADE que nous devons les textes que vous lirez, et qui sont comme imprégnés de "l'dme du scoution".

Les éclaireurs, les éclaireuss, les sconts, les guides et leurs cadets rouveront donc dans cet album la plus belle illustration de leur activité. Les jeunes filles et les jeunes gont — quis pour une raison ou pour une autre — ne ont niguides, ill éclaireurs, in coust (mais n'ent-ils pas un grand était de le devuir) i'inont l'album et collectionneront les images avec autent d'âtritérée et de passion que les initiés eux-mêmes. Ce sera pour eux une révolation. Ils trouveront la mille choise qui auront le charme de la nouveauté et cette collection. à elle seule, les fera particiers à une belle et fecand enventure.

Quant à nous qui avons délaissé un instant nos broyeurs pour éditer cet album, nous serons restés fidèles à l'esprit du fondateur de notre marque : Philippe SUCHARD, Ami des scouts avant la lettre, sur la vie duquel vous verrez qualeuses notes à la fin de l'album.

Et nous serons heureux si, tout en faisant mieux connaître la marque SUCHARD, cet ouvrage a pu servir le Scoutisme, cause belle, grande et pure entre toutes.

#### I. - LES ORIGINES DU SCOUTISME



E livre est écrit, jeunes amis lecteurs, dans le but de vous offirs, si vous êtres déjà Scout, un album où vous retrouvez, l'histoire illustrée de cette belle organisation fondée par Sir Robert Baden-Powell et à laquelle vous appartenez; et, si vous êtres encore ignorant du scoutisme, dans l'espoir de vous le faire connaître d'une manière récréative. Le mor "Scout" v'eint du vieux mot

français "escoute" qui veut dire celui qui guette, qui va en avant! Au moven age les "Escoutes" étaient des hommes choisis parmi les meilleurs, que l'on envoyait aux avant-postes et dont la mission était d'éclairer la marche de l'armée, et de sacrifier leur vie, si cela était nécessaire, au bien commun. Le scoutisme est incontestablement une chevalerie moderne. C'est tout l'idéal chevaleresque médiéval adapté aux conditions de la vie moderne. Mais qu'était donc cette chevalerie prise, encore aujourd'hui, comme modèle et d'où venait-elle elle-même (La réponse est facile : l'origine de la chevalerie descend en droite liene des coutumes germaniques et celtiques. En effet les Germains et les Celtes considéraient la réception d'un jeune homme parmi les guerriers comme l'acte le plus important de sa vie. Mais, heureuscment, la chevalerie ne resta pas uniquement militaire quand l'esprit chrétien, pénétrant la Gaule, fit iaillir du cœur de cette nation encore à demi-barbare, l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui s'épanouirent miraculeusement, transformant la société. Ce fut alors que la France s'éleva au-dessus du chaos ténébreux où l'avaient plongée les troubles qui suivirent la mort de Charlemagne et les désordres occasionnés par les invasions des Normands. C'est à cette même époque que l'Église créa cette double et noble institution de la "Trève de Dieu" et de la "Paix de Dieu" qui mit le premier frein à la cruauté avide des grands féodaux qui n'étaient, pour la plupart, que de puissants brigands sans foi ni loi! Cependant, parmi ces véritables fauves humains il y avait des hommes hons qui désiraient le hien; mais ils étaient, de par le fait de leur éducation, hautains devant la mort, rudes devant la vie, arrogants devant leurs supérieurs! La religion leur imposa le respect de la mort, la protection de la vie. l'obéissance à l'autorité et enfin l'amour du prochain! Ils courbèrent leurs fronts orgueilleux, s'agenouillèrent humblement, prièrent avec sincérité, et quand ils se relevèrent, ils étaient transformés, régénérés, sanctifiés : c'étaient des chevaliers!

Une coutume s'établit chez les seigneurs d'envoyer leurs fils en qualité de pages à la cour de leur suzerain ou de quelque autre prince, comte ou baron de leur amis, pour qu'ils s'instruisissent des lois et des pratiques de la chevaleire. Le jouvencel avant de parvenir au grade de

chevaller wuit à subir plusieurs aunée d'apprentissage et de dures épreuves, sons les titres de page, de vollet, de domnéssat et d'évayer, Ces jennes nobles devaient remplir dans la maison de leur sejaneur tous les offices domnéstiques auxquéls la féculier l'autentière du seur sides de servicile. Pour passer de l'état de page à celui d'écuyer, la religion avait introdui une cérèmonés dont le but faut d'apprendre aux jennes gent l'usage qu'il devaient faire de l'épé qui, pour la première fois, était remais carre leurs maissi faire de l'épé qui, pour la première fois, était l'éposité par le faire de l'épé qui, pour la première fois, était d'histoire de leurs maissi faire de l'épé qui, pour la première fois, était de faire de l'épé qui, pour la première fois, était de faire de l'épé qui, pour la première fois pour l'éposite pour faire de leurs autentier de le faire de l'épé qui, pour la première de faire de l'éposite de le faire de l'éposite de le faire de l'éposite de l'éposite de l'éposite par le faire de l'éposite de l'éposi

Les écuyers devenaient "poursuivants d'armes", voyagasient à la suite de leur seigneur, réquentaient les tourneis, sans pouvoir toutefois y aspirait à la diigneur, frequentaient les tourneis, sans pouvoir toutefois y aspirait à la diigneur fanfin, apoès plusieurs années wécess de la sorte, l'écuyer qui aspirait à la diigneur de chevaluer "requérait qu'informations fusuem presson degard". Alors le seigneur à qui cette requête était adressée, apoès vêtre assured du courage, de la prud'hommie et des autres qualités du

ieune noursuivant d'armes fivait le jour de "l'adouhement" Un cérémonial grave et austère marquait ce jour. La veille, le jeune écuyer prenait un bain en siene de purification, puis on le revêtait d'une tunique blanche d'une robe vermeille et d'une "saie" ou cotte noires couleurs symboliques qui indiquaient l'engagement de mener une vie chaste, de donner son sang pour la Foi et d'avoir présente la pensée de la mort. Le récipiendaire jeûnait jusqu'au soir, passait la nuit en prières; le matin il communiait, entendait la messe, ensuite il s'agenouillait devant son parrain qui lui conférait l'Ordre en lui rappelant brièvement les devoirs du chevalier : " Tout chevalier doit avoir droiture et loyauté ensemble; il doit protéger les pauvres sens nour que les riches ne les puissent fouler, soutenir les faibles pour que les forts ne les puissent honnir. Il se doit éloigner de tous lieux où gft la trahison ou le faux jugement. Il doit être sobre et garder sa foi inviolablement à tout le monde et surtout à ses compagnons ; car ils se doivent aimer, honorer les uns les autres en toutes occasions ". Le candidat (parce qu'il portait une robe candide) prétait serment : alors, on apportait toutes les pièces de l'armure qu'il allait avoir le droit de porter. Quand on lui avait passé le haubert, ceint l'épée, chaussé les éperons d'or, son parrain en chevalerie lui donnait un soufflet et trois coups d'épée à plat sur le cou, en lui disant : " Au nom de Saint-Georges (ou de Saint-Michel) et de Notre-Dame, je te fais chevalier "! Les cloches sonnaient à joyeuses volées, l'église retentissait de fanfares; on apportait au jeune chevalier un haume et un cheval de guerre, il s'élançait sur son coursier, faisant flambouer sa lance dans le ieune soleil et fendant l'air de sa claire épée, il parcourait au grand galop les cours et préaux du château où il était salué, acclamé par toute la foule des spectateurs qui voyaient en lui un nouveau défenseur du droit et de la justice!

Eh bien, ces beaux cavaliers, aux visages ouverts, aux clairs regards qui passaient ainsi fièrement dressés sur leurs grands coursiers, reconnaissezles. Amis lecteurs, ce sont les grands frères, un peu lointains, de nos fiers et joveux scouts d'aujourd'hui!

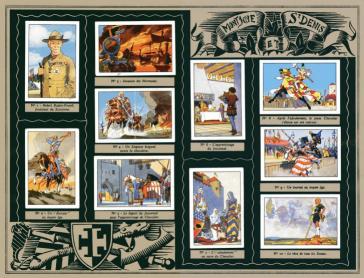



fondateur du Scoutisme.

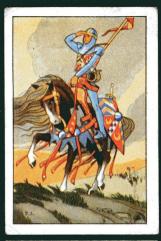

Nº 2 - Un " Escoute" au moyen âge.



Nº 3 - Invasion des Normands.



No 4 - Un Seigneur brigand avant la chevalerie.

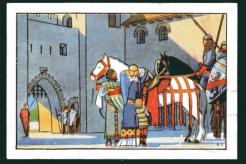

Nº 5 - Le départ du Jouvencel pour l'apprentissage de Chevalier.

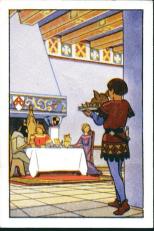

Nº 6 - L'apprentissage du Jouvencel.

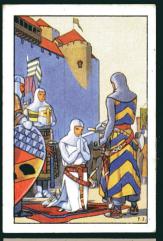

Nº 7 - L'" adoubement "
ou sacre du Chevalier.



Nº 8 - Après l'adoubement, le jeune Chevalier s'élance sur son coursier.

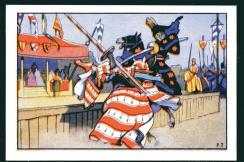

Nº 9 - Un tournoi au moyen âge.



Nº 10 - Le rêve de tous les Scouts.

#### II. - L'AME DU SCOUTISME



UISOUE vous connaissez, maintenant, les sources historiques de ce vaste mouvement, oui comprend actuellement cinq millions de jeunes gens répartis dans tous les pays du monde (dont deux cent trente-sent mille adhérents pour la seule France). Voyons comment est né ce scoutisme, ce grand corps aux membres innombrables. Il est né dans le cour de Sir Robert Baden-Powell.

En 1900, pendant la guerre des Boërs, pour sauver la ville de Mafeking qui n'avait ni fortifications, ni garnison, ni même d'artillerie, Sir Baden-Powell, chef des forces britanniques de l'Afrique du Sud, faisant appel à toutes les ressources qu'il pouvait rencontrer, réunit les jeunes earcons de la ville et les chargea des services d'éclaireurs, de signaleurs, d'agents de liaison et ces courageux "boys" lui donnèrent tant de satisfaction que Baden-Rowell fut émergeillé du résultat qu'il avait escompté sans oser l'espérer aussi concluant, "Il faut qu'on sache, dit-il, que les enfants sont capables de porter de bien plus grandes responsabilités qu'on ne croit communément, pourvu qu'on ose les prendre par le sentiment de l'honneur.

Rien n'est plus aisé que de les passionner pour leur propre formation ". De retour en Angleterre, Baden-Powell se désola de trouver une jeunesse si différente de celle qu'il venait de quitter; il songea alors à créer une nouvelle méthode éducative. En 1007 il réunit quarante jeunes garcons pour un camp dans l'île de Brownsea; pendant une semaine ils menèrent la vie saine des hommes des bois; le camp réussit magnifiquement. Le scoutisme était fondé. Un an plus tard paraissait le fameux livre "Scouting for boys". manuel fondamental du scoutisme; le succès fut foudroyant, L'année suivante le roi d'Angleterre, Édouard VII, reconnut lui-même officiellement le scoutisme à l'occasion d'une réunion de 11,000 adeptes qui avait lieu au Crystal Palace de Londres.

e principe fondamental du scoutisme est la réunion de garçons d'âge à peu près égal, en petits groupes de six ou huit, dirigés chacun par le plus expérimenté d'entre eux et placé sous la responsabilité d'un chef maieur.

Cinq grands buts sont à la base de scoutisme de Baden-Powell :

10 L'éducation du caractère individuel : 2º L'habileté manuelle et les "petits métiers" qui peuvent aider un garçon à faire son chemin dans la vie;

2º Le service du prochain:

4º La santé et le développement physique: so Le service de Dien.

L'éducation scoute vient tout entière du dedans. Le scoutisme est un ieu dans lequel des sœurs aînées ou des frères trouvent le moyen de procurer

à leurs cadets un milieu sain, des occupations amusantes, des promenades, des excursions, de la vie au grand air si salutaire au corns et à l'âme. L'ordre est maintenu, non par une discipline extérieure, mais par une soumission volontaire à un idéal commun de perfectionnement qui amène les ieunes gens à se passionner pour leur propre formation sans qu'ils puissent jamais se désintéresser du perfectionnement de leurs frères ou de leurs camarades,

Maintenant que nous connaissons la genèse et les buts du scoutisme, voyons quelle est l'âme de cette puissante institution qui s'est donnée à tâche de faire, des enfants qui viennent à elle, des hommes sains, forts et hons, utiles à eux-mêmes et aux autres,

L'âme du scoutisme c'est : "La promesse et la loi scoute ". Voici cette promesse et cette loi telles qu'elles furent concues par

sir Baden-Powell à l'usage des petits Anglais. « Sur mon honneur je promets de faire tous mes efforts pour :

1º Remplir mes devoirs envers mon Dieu et mon roi;

2º Aider mon prochain dans toutes les circonstances; 29 Observer la loi scoute.

Cette loi comprend dix commandements que voici :

vo L'honneur d'un Scout est d'inspirer confiance: 20 Un Scout est loyal au roi et à ses officiers, à ses parents, à son pays et à ceux qui l'emploient comme à ses subordonnés:

20 Le devoir d'un Scout est de se rendre utile et d'aider son prochain: 40 Un Scout est ami de tout le monde et le frère de tout autre Scout à

quelque classe qu'il appartienne : 50 Un Scout est courtois;

6º Un Scout est l'ami des animaux; 7º Un Scout obéit sans récriminer aux ordres de ses parents, de son chef

de patrouille et du Scoutmestre;

8º Un Scout sourit et siffle dans toutes les difficultés:

on I'm Scout est économe:

100 Un Scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. » Est-il possible de trouver meilleure rèele de vie ( Et n'est-ce pas là un véritable "code de chevalerie moderne" si par chevalier on entend non des pourfendeurs de casques, des coureurs d'aventures batailleuses mais bien des hommes d'honneur et de dévouement, qui sauront rendre heureux ceux qui les entourent et qui connaîtront eux-mêmes la joie profonde que

donnent une conscience pure, un cœur compatissant et un esprit équilibré, Le scoutisme est une école de paix, de fraternité et de joie. Par la vie en pleine nature, il donne la santé, il enseigne le sens de la beauté en apprenant à lire dans le grand et éternel livre de la nature qui réserve nour ceux qui le lisent des joies sans bornes et qui se renouvellent à chaque heure du jour. Et voici la meilleure des preuves de ce qui vient d'être dit . la vie de sir Raden-Powell





Nº 1 - Baden-Powell et les jeunes éclaireurs de Mafeking.



Nº 2 - Le premier camp de scoutisme fondé par Baden-Powell (Ile de Brownsea).



N° 3 - Un éclaireur unioniste Un scout de France - Un éclaireur de France.

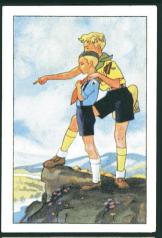

Nº 4 - Un scout initiant son cadet: le louveteau.



· Nº 5 - La cérémonie de la "Promesse".

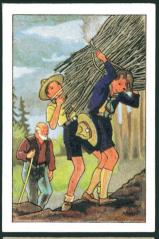

Nº 6 - Le scout doit se rendre utile.

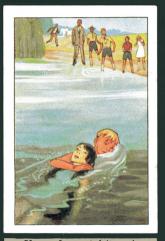

Nº 7 - Le scout doit servir et aider son prochain.



No 8 - Le scout est l'ami des animaux.



Nº 9 - Une réunion de patrouille.



Nº 10 - Le scout sourit et chante dans ses difficultés.